### LA MISSION DE M. KISSINGER

Des querelles «linguistiques» masquent

CONFÉRENCE DE LOU

de quatire pays va s'ella

notre envalé spécial

les positions su bi

Le programm

du president pens

des divergences politiques

LIRE PAGE 5



Directear: Jacques Fouvet

1,30 F

S, RUE DES ITALIENS 3427 FARIS - CEDEX 03 C.C.P. 4207-23 Paris Télex Paris nº 68512

# L'ESPAGNE

L'instauration d'un règime démocratique à Madrid est réclamée par des secteurs de plus en plus nombreux de la société espaencle. Ce u'est plus seulement la gauche traditionnelle, héritière des vaincus de la guerre civile, qui revendique avec insistance l'exer-cice des libertés fondamentales, et d'abord le droit de reunion, d'association et d'expression, e'est aussi une droite nouvelle, moderne, encore très lice ao regime mais consciente de l'urgence des réfor-

Des hommes aussi peu suspects de sympathie pour le communisme on les organisations révolution-naires comme MM. Mangel Fraga Iribarne, Pio Cabanillas et le comte de Motrico se pronagcent publiquement poor un système démocratique. Le premier, ancien ministre de choc de l'Information. est ambassadeur à Londres. Le second est un ami personnel do premier ministre, M. Arias Navarro. Le troisième, ancien ambassadeur à Paris et à Washington, est un intime da prince Juan Carlos, successeur désigné de Franco.

Leur audace, relative, illustre la volonté profonde de changement qui anime les milieux d'affaires, soucieux de se rapprocher de l'Europe, et une classe politique irritée par l'obstination de général Franco à se maintenir au pouvoir malgré les invites pressantes et pariois publiques qui lui sont faites de ceder la place. L'épiscopat, dans sa grande majorité, ne cache plus sou désir de prendre des distances de plus tes avec le régime.

L'armée elle même dernier pilier da régime, est touchée à son tour par ces vastes remous qui agitent une société radicant différente de celle de l'après-guerre civile. Des gronpes de jeunes officiers sont en contact avec les partis politiques interdits ou semi-tolères. D'autres observent le bouillonnement militaire de Lisbonne ou se réunissent pour se définir, pour dénoncer, selon leurs propres termes, « le comportement pernicienx et réactionnaire de la hiërarchie militaire ».

Le-desir de changement est si grand, tellement partagé, que la presse espagnole, qui a conquis cen sans mai des libertes et oue dignité nouvelles, laissait entendre cet été que des bouleversements étaient imminents.

Aux attentes, aux espoirs et sur spéculations, le général Franco, qui poursuit ses vacances en Galice, a repondo par la amation d'un décret-loi antiterroriste qui place, de fait, l'Espagne eo état d'exception pendant deux ans. Des garanties constitutionnelles sout suspendues, la garde à vue est pro-lougée, l'inviolabilité du domielle suspendue. La peine de mort devient automatique pour tout acteur d'un attentat contre un gent de l'Etat, et la rédaction du texte est assez ambigue pour permettre une extension de cette disposition ; les droits de la défense sont limités, et les tribunany militaires saisis en priorité. C'est une nouvelle et très dure période de répression qui

nce en Espagne. Il est vral que les organisations onnaires comme l'ETA oq le FRAP out multiplié leurs actions ces derniers mais, chaisant de frapper à Madrid des policiers, et s'en prenant même a des installations militaires dans la capitale. Mais l'expea mentre en Espagne, depuis dix ans, que la « main dure » ne suffisalt pas à règler les problèmes de fond. Les militants basques de l'ETA, dout le procès commence à Burgos, de inistre mémoire, ne penvent suère espérer de ciémence, maigré la vague de protestations. nationales et internationales, qui s'amorce. Et la presse espagnole, intelligente et frondeuse, sait déjà qu'elle va rendre des comptes. Trois hebdomadaires politiques ont été saisis à Madrid ce jeudi 28 août. Mais, à force de nanier le bâton. le franquisme finira par douner raison a ses tires les moins complaimants, qui prédisent une transition dans la violence et le sang.

(Lire nos informations page 2.)

# BULLETIN DE L'ÉTRANGER | LA LUTTE POUR LE POUVOIR

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

# Le triumvirat de Lisbonne étudie en état d'exception la formation d'un nouveau gouvernement

A Liebonne, la manifestetion organisée mercredi soir 27 eoût par les mouvemente d'extrême geuche et le pert l'communiste a ressemblé cinquante mille personnes et e été aurtout un succès pour le premier minietre : le générel Gonçaives y e été acclemé, tendis que le général Costa Gomes, chef de l'Etet, conspué par les menitestante, n'a pas pu terminer son diecoura. Dans une interview, qu'il e eccordée à notre envoyé epécial, le chef du gouvernement declare notamment : - Il n'y a pas de place au Portugal pour la démocratie bourgeoiee. »

Cependant, de nouvelles rumeurs de remaniement circulent dens la cepitale portugeise. Le triumviret militaire s'est réuni jeudi en compegnie des commendents des trois ermes. Un porte-perole de le présidence de la République e déclaré que le formetion d'un nouveeu gouvernement était « probable ». Selon le journal socieliete A Luta, l'amiral Pinheiro de Azevedo, chet d'état-mejor de la marine, pourreit succèder eu général Gonçaives. Entin, le 5º division, proche du parti communiste, est réduite eu ellence, ses loceux eyent été occupée mercredi par des unitéa du Copcon.

A Moscou, le Pravda e publie mercredi un nouvel article critiquent vivement les « grossières ingérences » de l'étranger, et notamment de la Communauté européenne, dans les affaires du Portugal, et expriment la « grande inquietude » des Soviétiques devent les tentatives occidentales de s'opposer au « développement du processus révolutionnaire dans ce pays ».

# « Il n'y a pas de place au Portugal pour une démocratie bourgeoise » nous déclare le général Gonçalves

De notre envoyé spécial \*

Lisbonna. - - Mercher vers le Gonçaives résiste depuie blentôt deux n'a pas d'eutre elternative. » Le netion qu'il explique eujourd'hul : regard perdu dens un lointain incertain retrouve soudain una fixité presque brutale. Le général Vasco Gonçalves sa tait un instant, assez pour donner du poids à checun da ses mots. Il reprend evec insistance : « La révolution est en danger, menecée par las torces réactionnaires qui trouvent das appuis dans l'armée et dans les directions d'une certaine

Le visage glabre, les traits marqués par la talique, le premier ministre portugais, qui nous reçolt dans un salon de se rasidence, e l'air d'un homme au bord de l'épulsement. Il semble mai à l'aise dens ces lerges pièces de réception eu confort etrict, meublées neguère selon les goûts de M Marcelo Castano, Son énergie lui reviendra, entière, trois heures plus tard quand, du haut des murs du palals da Bolem, il dieloguara avac une foule venue pour l'ecclamer. Tour à tour abattu et agressif, prét à renoncer et farouchament déterminé à détendra sa cause, la général Vasco

sociensme ou retourner au lascisme : mois é tous ceux qui ont résolu de le Portugal est à l'haure du choix. Il l'écarter du pouvoir. C'est cetta obsti- Nous vivons m echarnée pour la direction du pro-

cassos revolutionnaire. "La pelite bourgeoisie tenta de s'en emparer. Non pas blen sûr pour conduire au socialisme, mais pour tromper le peuple en usant d'un langage socieliste at mener une politique contraire. C'est là une étape blan connua de toutes les révolutions. A meeure que nous evançons dans le construction d'une enciété socialiste, nous rencontrons des résistances da plus en plus tortes. Les options décisives deviennent plus difficiles é prendre quand les différentes couches de la bourgeoisia luttent à outrance pour s'appasar à le direction du pracessus et le détoumer de ses buts. Nos annemis déploient l'ersenel classique de la propeganda réactionnaire, ils utilisant la mansonge at veulent leire craire qua nove voudrions bâtir un Etet roralitaire, copier le modèle

DOMINIQUE POUCHIN. (Lire la suita page 2.)

# APRÈS LA DISSOLUTION DE L'ARC

# Un C.R.S. est tué à Bastia au cours d'une nuit d'émeute

nationale — minoritaire dans la profession. — que préside M. Claude Charlot, tente, jusqu'à

present sans succès, d'être reque par un responsable du ministère

Plusieurs personnalités poll-tiques corses ont lancé des appels au calme. Le plupart insistent sur les dangers de la répression et soulignent la nécessité d'appor-

ter des solutions politiques, et non plus seulement économiques, aux problèmes de l'Île.

L'ARC DÉRORDÉE

De notre envoyé spécial

Bastia. — Tout porte à croire que les dirigeants de l'ARC ont finalement été débordés à Bastia

par les éléments les plus jeunes et les plus durs du mouvement.

C'était déjà vrai lors des échau-fourées de la nuit du 22 eu 23 août : ca l'a été encore plus dans la soirée de mercredi et au cours de la nuit dernière. Jendi,

en fin de matinée, les respon-sables de l'association n'avaient

d'ailleurs pas encore réagi.

- M. Giscard d'Estaing s'entretient avec MM. Chirac et Poniatowski
- Le retrait des C.R.S. de l'île est demandé par leur principal syndicat

Après l'annonce de la dissolution du mouvement autonomiste ARC, les émeutes qui ont éclaté dans la nuit de marcredi à jeudi à Bastia ont fait un mort et seize blesses (hult ont été hospitalisés) parmi les membres des C.R.S. Il y a sans doute en des blessés parmi les émeutiers, mais ou n'on connaît pas le nombre. Le dispositif de bouclage mis eu place à l'aube dans la centre de la ville et ses abords a été levé ce jeudi vers 10 heures. Il y a actuellement en Corse onze compagnies de C.R.S. et dix escadrons do gendarmerie, soit au total, environ deux millo cent hommes,

A Paris, M. Valery Giscard d'Estaing s'est entretenu ce jeudi en fin de matinée pendant une heuro, à l'Elysée, evec le premier ministra et le ministre du l'intérieur de le situation dans l'Ilu,

police de l'île, en raison du « cli-mat insurrectionnel ». D'autre part, une délégation du syndicat indépendant de la police Deux organisations de policiers ont déjà réagi aux événements de Bastia. C'est ainsi que la syndicat independant et professionnel des C.R.S. annoncalt que son secrétaire général, M. Roger Cousentetaire general, M. Roger Cou-sin, devait être reçu, ce jeudi matin, par M. Aurillac, directeur du cabinet de M. Poniatowski. Ce mouvement caufirmait avoir demandé le retralt des forces de de l'intérieur. M. Charlot voudrait faire état des déficiences de commandement, qui se seraient produites an cours des événe-

### AU JOUR LE JOUR

# Bons baisers de Paris

La mandoline et Tino Rossi, Colomba et Mateo Falcone, la vendetta et les fraudes deux-centenaires, l'île de Beauté el 300 maquis pittodouaniers: d'images d'Eninal en cartes postales, la France a souvent confondu l'histoire de la Corse et les histoires

Fatigués sans doute de jiguret ou rayon des bibelots tuniques, les Corses, dans leur ensemble, rappellent à lo France qu'ils sont français, et que leur île n'est pas un ponton mais une province. Et, puisque l'Etat marque

La dissolution de l'ARC avait été accueille sans surprise dans l'île de Beauté. C'est en quelque son attachement à la Corse. il est temps, opparemment sorte le « prix du sang ». Beau-coup d'insulaires comprennent que l'on décide le rattachement de la France à la Corse cette mesure, mais peu l'approuvent. « C'est une maladresse qui ne s'imposait pas. Certains auto-Ca serait un acte politique que M. Giscard d'Estaing nomistes ne seroni-ils pas tentes de succomber à la violence clanpourrait toujours considérer comme un geste affecteux. destine, d'autres de créer un nouveau mouvement sous une raison sociale différente? n. s'interroge-t-on. Même M. Pascal Rosslni, maire bonapartiste BERNARD CHAPUIS.

d'Ataccio, en convient : « On dis-

blent tous lorsqu'ils sont offrantés à una minorité ogissonte et, de surcroit, ormée. Et comment imaginer un seul instant qu'elle ne le soit pos en Corse?

Régions

et nation

On commence por contester sa représentativité, comme si une minorité avait lamais attendu pour se manifester la consecration du suffrage unlversel. On nie ensuite les aspirations plus ou mains politiques dont elle est parteuse, et l'an y répond par un catalogue de mesures économiques.

L'épreuve de farce arrivée, alors qu'elle est de longue dote prévue, les pouvoirs p u b l i c s semblent pris au dépourvu. Le sang ayant, hélos! coulé, on sort le sabre de papier de la dissolution, comme si celle-ci avalt jamals empěché l'activité et la vialenca du mouvement visë. Simultonëment, on ressort ovec plus de solennité les promesses de progrès économique at social, comme si leur Insuffisance n'avaît pas été démon-

Le problème corse a ses causes propres, dues notom-ment à la réalité insulaire, qui ne souroit tout de même ex cuser que des gendarmes saient tirés comme des lopins. Mais, ou-delà du drame, ce département est un cos porticulier de l'erreur d'anolyse ou même de raisonnement des centralistes à outrance. Ce qui peut porter atteinte à l'unité notionale, ce n'est pas en effet le respect de lo diversité régionole ; c'est, ou contraire, la négation de cette spécificité dons la loi at dans les faits.

L'arreur toume à la contradiction lorsque, pour défendre le notion, ils viennent à douter d'elle. Car si, oprès des siècles de centralisation, ils craignent que le régionalisme n'agissa jusqu'à l'éclatement, à la manière d'une force centrifuge, n'est-ce pas qu'ils doutent dé la prafondeur du sentiment notional? Ou bien ce sentiment est fort et la communouté fronçoise n'o rien à craindre du régionalisme, ou bien il est foible ou offaibli et la faute n'en est-elle pas précisément dans l'excès de centra-

JACQUES DE BARRIN. (Lire la suite page 6.)

# La mort d'Hailé Selassié

#### L'ÉLU DE DIEU DÉMYTHIFIÉ

pieuse et frugale, tout celà com-plétait l'Image anachronique mais, par bien des côtés, consolants que tout visiteur aimalt emporter de l'Ethiopie. L'Image du temps

mort, lo 27 août, de l'ancien ompereus Hailė Sėlassiė, n'e suscitė, semble-t-il, eucuna réaction dans le population éthiopienne. A Londres, où il réside, l'ancien prince héritier Asia Wosson a demanda, eu cours d'uno interview à la B.B.C., qu'une eutopsie du son père soit pratiquée par des « médecins indépendants ». Il s'est étonne dn décès subit de l'emperour, alors que les bulletins médicanx publiés après son opération do la prostate, il y e daux mois, indiquaient qu'il était en bonne santé. Le président Ford a rendu hom-

mage an eroi des rois», en rappelant qu'esn moment de l'invasion da son pays, il avait inspiré tous ceux crei, dans le monde, croient en l'indé pendance nationale ». Le secrétaire général des Nations unies. M. Kurt Waldheim, e oxalté le - rôle éminent » quo Hallé Sălassië nvait jook dans l'unité africaine. A Libreville, le président Bongo a déclaré : « Le négus devait écouler normalement le resta de ses jours, mais lo traite-ment que les militaires lui ont fait subir a peut-

Il aura coûté à Halle Selassie de mourir si tard. Dispani vers 1960. le « roi des rois » füt entre dans l'histoire enveloppe dans les mythologies fabuleuses d'Abyssi-nie, accompagné par la ferveur presque intacte do petit peuple éthioplen, salue par l'opiniou internationale comme le prestigieux doyen de tons les souverains du monde. Longtemps sans doute il eût incarne dans les memoires occidentales la première resis-tance historique au fascisme. Les jeunes capitales africaines eusjeunes capitales afficiales eus-sent continué d'honorer quant à elles le souvenir de ce petit vieil-lard cambré, arbitre d'un continent uoir qui reconnaissait volon-tiers en lui un père du panafrica-nisme.

> Lire pege 3 LA BIRMANIE DES RÉBELLIONS

UN REPORTAGE DE CATHERINE LAMOUR

Cette bienveillance dont Halle Selassié fut l'objet en dehors de son pays joua un rôle dans l'histoire de son règne — et de sa vie. L'empereur fit largement usage du mythe pour gouverner. Et pour durer. A l'inverse, en le révérant plus respectueusement qu'aucun de ses propres sujets. l'étranger tendait à Halle Selassié un minir dont on ne saurait afpar J.-C. GUILLEBAUD Pour evoir été, au seuil de la

guerre, la mauvaise conscience de l'Europe, il devint durant un tiers de siècle sa légende préférée. Pour avoir résisté aux mouvements et aux modernités d'une époque, il fut quelque chose comme sa nos-talgie officielle. Roi des rois, puissance do la Trinité, lion conquerant de la tribu de Juda, un miroir dont on ne saurait af-firmer qu'il ne l'aveugla jamais, Le peuple éthiopien, il est vrai élu de Dieu, défenseur de la foi, 225 descendant de lo dynastie n'était pas convié à donner son 225° descendant de lo ayname issue des amours bibliques de la reine de Saba et du roi Salomon. » En dévidant, avec la même satisfaction éblouie, la litanie des articles 2 et 4 de la Constitution éthiopienne, l'étranger de passage à Addis-Abeba dans les années 60 a Addis-Abeba dans les années for a des la compta d'une iniavis. La stupeur de l'opinion mondiale lorsqu'elle sut, en octobre 1972, qu'on mourait de famine en Ethiopie, la colère argumentée qui anima la presse étrangère américaine surtout — lorsqu'ella dénonça l'indifférence du gouver-nement impérial, doivent d'abord pensait rendre compte d'une ini-maginable exception de l'histoire. L'immobilité supposée dédai-gneuse du vieux royaume agraire, nament impérial, doivent d'abort s'interpréter comme l'expression d'une admiration dècue. On détesta, en Europe comme en Afrique, découvrir ces taches sur l'icône éthiopienne. On fut long à admettre qu'elles corrompalent l'image du souverain lui-même, que les chancelleries s'efforcèrent d'absoudre jusqu'aux limites de la vraisemblance. gneuse du vieux royaume agrante, l'absolutisme d'un pouvoir appuyé sur l'autel et la noblesse, l'équi-libre d'une société paysanne pieuse et frugale, tout cela com-pieuse et frugale, tout cela com-pieuse et frugale, tout cela com-

(Lire la suite page 4.)

# LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

sout une organisation, on ne dissout pas des idées. a

(Lire la suite page 6.)

# Cent quinze romans en cinq semaines

A quelques unités près, la chiffre des romans à paraître en septembre et dans les premiers jours d'octobre est égal, sinon supérieur (115), à celul de l'an demier (110), L'inquiétude qui pèse sur l'édition comme sur tous les secteurs de l'économie ne semble donc pas jauer à ce niveau. Le nombre des « premiors ramans » est même en housse (25 pour 20 l'on possé) ce qui, à la bourse littéroire, ast plutôt bon signe.

Parmi ces débutants, il y a queiques noms insolites. Ils se sont illustrés oilleurs et font maintenant leurs premières armes romanesques. Ainsi de Régis Debray, du philo-sophe François Châtalet at de l'ancien surrégliste André Thirion.

On rencontre oussi dans la liste quelques retours blen venus oprès des lustres de silence, ceux, por exemple, d'Alexandre Astruc et de Germaine Beaumont, membre du jury du Femino. Mais le aros de auteurs délà remarques d'un au de plusieurs livres. Ce sont ceux-lo surfout gul s'inscrivent dans la compétition des prix de fin d'on-

La perspective des prix pèse donc lourd, comme chaque onnée, sur la rentrée littéraire. On dirait qu'en cette saison le public n'est admis à lire que des ramans. Les Goncourt, il y a trais ans, ovaient essayé de rampre cette excessive fureur ramonesque an décidant qu'ils ne rendraient plus compta dons laur choix des romans qui leur parviendraient après le 1° octobre. Cetta mesure, au lieu d'étaler la production, n'a fait que la resserrer. Les 115 romans à paraitre vont sortir dons les cinq semaines qui

Aussi, les publications littéralres qui échappent à cette stupide loi d'oirgin sont-elles rares.

On annonce tout da même le second tome des « Anti-mémoires » d'André Malraux, celui de « la Seconde Mémoire » de Raymond Abellia, l'autobiographie que Sartre a dictée au magnétophone, ne pouvant plus se servir da ses yeux, et le retour parmi nous de Tristan Tsara, dont Flammarion commence à publier les œuvres complètes.

(Lire page 11, dans le « Monde



三 6.2 1章

21. - .2 10 22

te in the transfer of the tran

Martin Committee Committee

10.72

A 17 CB 20

pleferit Charter .... 4 17:00 au 1 1.

M. Marie No. (24"

M de 7 April .

with the state of

of the des Contains

TOURS DI 10URS 13 TOURS II

# La manifestation de l'extrême gauche a été un succès pour le premier ministre

Lisbonne. — « Personne ne veut de social - démocratie, nous toutons tous le socialisme. » Un dernier mot, une uitime offensive, une concession presque, mais c'est encore l'échec. Sur l'immense espisnade, devant le palais présidentiel de Belem, la foule n'éconte plus. Elle siffie. Déplié, le général Gosta Gomes replie les trois derniers feuillets de son discours et quitte précipitamment le grand balcon. Seul, dans la lumière crue des projecteurs, un Lisbonne. — a Personne ne veut lumière crue des projecteurs, un bomme tend les bras et salue la foule. Le général Vasco Gonçalves savoure une victoire qui a le goût d'une revanche trop longtemps attendue. Dans la nuit tiède de Lisbonne, mercredi soir, soixante mille personnes ont consommé une rupture. Accueilli par quelques applaudissements polis, le président de la République est reparti vaincu, sous les hnées. Il a maladroitement dit à cette foule les mots qu'elle ne veut plus entendre, vante les avantages d'une « vole socialisante » quand. devant lui, on vousit aux enfers une e social - démocratie traitre ». L'heure n'était pas, hier, à la conciliation, le président ne l'a pas compris. Il a trop parlé.

Son discours, pourtant, avait commence dans une indifférence quasi générale. Fallalt-il, en ces heures graves, évoquer une déco-lonisation soit des choses bonnes et mauvaises ont été faites », rappeler les grands thèmes d'une « balaille de la production » qui n'a jamais mobilisé tellement d'énergies? « On a mantfesté plus d'imagination pour détrutre la structure capitaliste que pour fonder un système ouvrant la voie au socialisme », constate le géne-ral Costa Gomes. Est-il déjà allé trop loin? De la place, une voix s'elève : « Tu n'arriveras plus à tromper le peuple. » Premier signe d'une agitation qui grandit. Le reste viendra plus tard.

Le président souhaite « qu'un climat de solidarité et de tolèrance rigne entre tous les Portugais ». Cette fois le conflit s'envenime, les tensions le 11 be rent et un curieux « dialogue » e'instaure entre la tribune et les manifestants. a Révolution, révolution, mort à la réaction / » crie la foule. Le président se reprend, essale de continuer, par vient à susciter quelques applaudissements. Il appelle à at'union autour des responsables pour vaincre les difficultés qui approchent ». La foule a une réponse toute prète : « Vasco ! Vasco ! »

votre front unifie n'aura de dimension nationale qu'à partir du moment où il intégrera toutes les forces politiques indispen-sables à la construction d'une société nouvelle », insiste le géné-ral Costa Gomes. Pour les mani-festants, ce sont sans doute des mots qui frisent la provocation.
La riposte est immédiate : « A bas la social-démocratie! » Le dialogue n'est plus possible. Toutes les tentatives du président pour reprendre la parole seront vaines. étouffées par une clameur una-nime : « Vasco l Vasco ! » Le général Costa Gomes se résigne

Le premier ministre ne cache pas son emotion : son succès est total. A ses côtés, quelques fidèles regardent, ébahis, la foule qui les acclame : le major Costa Martins, ministre du travail, et queloues membres du Conse'il de la révi tion, les commandants Contrelras et Judas, le capitaine Macedo, sentent bien qu'ils ont, ce soir, marqué un point et non des moindres.

En arrivant sur la place de Belem, nul ne saveit si le pre-mier ministre seralt là. Il est

Menacant de faire sécession

LE COMMANDEMENT MILITAIRE DE MADÈRE DEMANDE AU PRÉSIDENT COSTA GOMES DE DÉMETTRE LE GOUVERNEMENT GONÇALVES.

Funchal (Madère) (Reuter). Le commandement militaire de Madère a annoncé, mercredi 27 août, qu'il avait iance un uitimatum au président Costa Gomes en lui demandant de démettre el gouvernement minoritaire impopulaire » du Portugal pour empêcher la secession de l'archipel. Un porte-parole du commande-

mant a précisé que toutes les unités stationnées à Madère avalent envoyé un télégramme au chef de l'Etat portugais pour lu demander de prendre une décision

rapide. Le gouvernement Gonçaives encourage le développement des sentiments indépendantistes d'une partie importante de la population, ce qui « constitue une grave menace à l'égard de l'unite nationale », ajoute le communiqué L'automobile d'on responsable du parti communiste a été, d'autre part, détruite par une explosion mercredi à Funchal Il n'y a eu aucune victime. Les installations de la radio d'Etat ont été com-pletement détruites le 22 août par un attentat à la bombe.

De nos envoyes speciaux

venu. Et, après une ovation ininterrompue de dix minutes, il a parle en improvisant « Le procooms de la construction de la démocratie et du socialisme est sérieusement menaco par des forces internes et externes ». attaque-t-il d'emblée. La foule, à l'unisson, crie en réponse : a Dehors la C.I.A. ! » Le premier ministre se vent, lui aussi, « Tas-sembleur », car « l'unité est noire déjense ». Modérant son discours devant des milliers de partisans acquis à sa cause, il tend la main à tous les « Portugais patriotes ». Tout le monde. assure-t-ll. a 5a plece dans la révolution : le petit agriculteur, le petit industriei. l'intellectuei. Mais il souligne aussitôt « le rôle dirigeant de la classe ouvrière ». L'enthouslasme l'emporte-t-il un peu trop loin? Il corrige sans besiter. Ainsi la « démocratie populaire », évoquée par inadvertance, devient très vite « démocratie portugaise ».

Mais le climat se prête à l'offensive : elle ne tarde donc pas. Les documents élaborés par les officiers du Copcon et par la 5º division ne sont pas, dit le premier ministre, « démagogi-ques ». Ils ne prétendent pas « jeter de la poudre aux yeux des Portugais ». L'attaque n'est qu'indirecte. Qu'importe : tout le monde a compris. « Dehors, tes neuf i », scandent les manifestants

### L'initiative « unitaire »

Préparée unitairement par les organisations de gauche et d'ex-trême gauche, regroupées dans un e front commun », la mani-festation du mercredi 27 août au soir ne devait pas, dans l'es-prit de certains de ses organi-sateurs, se transformer ainsi en une simple démonstration de sou-tien à la personne du premier ministre. Mais l'influence du P.C. a été déterminante. L'extrême gauche avait vivement contesté es mots d'ordre d'appul au gé-nèral Vasco Gonçalves : ce furent de loin les plus souvent repris. Elle avait obtenu que l'on crie un slogan pour « la dissolution immédiate de l'Assemblée constituante »: Il a disparu de la liste avant même que le cortège ne a'engage sur les quais du Tage. Il n'est donc pas étonnant e certaines organis lutionnaires — notamment le Parti révolutionnaire du prolétarint — aient préféré quitter le défilé avant même d'arriver aux abords du çaleis de Belem.

C'est donc surtout le P.C. et son allië, le Mouvement démocrason ame, le mouvement tremera-tique portugais, qui auront pro-fité de l'initiative « unitaire ». Ils sont habilement parvenus à modifier le sens de la manifestation pour l'axer sur le soutien presque exclusif au premier mi-nistre et à ses partisans, no-tamment à la 5° division de l'état-

Avant que le général Vasco Gonçalves obtienne, à Belem, un succès populaire qui renforce notablement sa position, les jour-naux du soir continuaient à par-ler de sa prochaine mise à l'écart. A Lula, le nouveau journal des exclus de Republica, considéralt même l'hypothèse comme « très probable ». Mais l'indice le plus sérieux venait du *Diario de Lisboa*, très largement influencé par le parti communiste, plus habitué à un conformisme prudent qu'aux spèculations, ce quotidien admet-tait en effet que des a modifica-tions i m p o r i a n i es pourraient

# Aux Acores -

L'INSTALLATION D'UNE JUNTE RÉGIONALE EST CRITIQUÉE PAR LES PARTISANS DE L'INDÉPENDANCE

Angra-do-Heroismo (Reuter.) — Une junte régionale dominée par des éléments modérés est entrée en fonctions aux Açores le mercredi 27 août.

Cette mesure est destinée à doter l'archipel d'une plus large autonomie administrative par rapautonomie administrative par rap-port à Lisbonne. Mais une orga-nisation de droite — le Front pour la libération des Açores (FLA), qui fait campagne pour l'accession des îles à l'indépen-dance — l'a qualifiée de « lenta-tive visant à tromper le peuple ». Le junte, qui a prété serment, s'occupera du budget de l'archi-

pei et pourra prendre un certain nombre de décisions sans en référer à Lisbonne. Le nouvel organisme est composé de repré-sentants du Centre démocratique (C.D.S. conservateur), des démocrates populaires (P.P.D.) et des socialistes (ces trois partis ont remporté plus de 90 % des voix lors des dernières élections), au-cun communiste n'y figure.

La junte régionale est présidée par le gouverneur militaire des Açores, le général conservateur Altino Pinto de Magalhaes.

# DÉNONCE LES « MANIPULATIONS

DE L'OPINION» PAR LA PRESSE

presse portugaise en déclarant qu'il prendrait « les mesures qu'il jugera adéquates » pour empé-cher à l'avenir la diffusion de fausses nouvelles.

Dans un communique, le génè-

ral Costa Gomes, parlant en tant que chef d'état-major général dans le pays ». Il estime que, en la presse écrite et parlée « a contribué en général grandement à l'aggravation des tensions po litiques en coure aujourd'hui dans le pays ». Il estime, qu'en outre, on prétend « manipuler l'opinion, la tromper, moyennant une spéculation violente à tra-ters certains organes d'informa-

tion ». Le chef de l'Etat portugais cite en exemple « de cette mani-pulation l'information qui a paru dans la majorité des journaux du 25 août au sujet d'une ren contre soi-disant suspecte entre contre soi-cisant suspecte entre ce qu'il est convenu d'appeler le « groupe des neuf » et l'ambas-sadeur américain à Lisbonne M. Franck Carlucci, à l'issue de laquelle ce dernier aurait pris l'avion pour les Etats-Unis ». « Cette information est fausse ».

# Le meeting socialiste de Porto a rassemblé quinze mille manifestants

De natre envoyé spécial

Porto. - « Si ce n'est pas le peuple qui est ici, alors, qui est le peuple? » Les quinze mille personnes rassemblées mercredi 27 août, à 20 heures, sur la place Humberto-Delgado, ont scande longuement ce slogan.

tniervenir dans les structures du pouvoir ». Les uns et les autres annoncent maintenant le nom de

l'a mir al Pinheiro de Azevedo comme éventuel successeur du général Vasco Gonçalves, qui selon le Diario de Lisboa, deviendrait chef d'état-major général

des forces armees.

Dans un premler temps, le changement de premier ministre

n'entrainemit pas d'altération importante dans la composition du gouvernement. L'amiral Pin-

du gouvernement. L'amirai Fini-beiro de Azevedo ne s'est jamais, de près ou de loin, associé aux démarches des « modérés » du Conseil de la révolution. Certains le considerent même comme pro-

che des positions de l'acquel pre-mier ministre. Mais il n'a pas, au contraire de ce dernier, manifesté

comme chef du gouvernement suf-firait-elle pour autant à leur don-

ner satisfaction? Un officier

modéré semblait, hier, en douter, qui affirmalt : « Pinheiro, c'est

seulement Vasco sans Vasco. »

des Neuf. Sa nomination

DOMINIQUE POUCHIN

Mème si le nombre des mani-festants était un peu inférieur à ce qu'il fut à Porto lors d'un précédent meeting, le jeudi 13 août, c'est une vistoire qu'a remportée là le parti socialiste en réunissant à lui seut trois fois pins de monde que le parti communiste et les mouvements de la gauche révolutionnaire dans leur démonstration ratée de l'avant-vellle. Mais. entre ce qui est visible - l'océan des drapeaux rouges, des poings levés, ces jeunes garçons qui por-tent le bèret noir à la s Che » Guevara, les chants révolution-naires — et ce qui est audible - l'attaque presque systematique ontre la gauche

diction permanente. Peut-être le parti socialiste cholsit-li trop exclusivement ses cibles du même côté pour que l'on ne s'interroge pas sur sa veriteble capacité révolutionnaire. Mer-credi, la « cible » étalt le général Eurico Corvacbo, réintegre ou plutôt confirmé, par le Conseil de la révolution dans ses fonc-tions de commendant de la région militaire nord. Sans negliger l'effet de ricochet recherché toucher, à travers le général Cor-vacho, le premier ministre et, audela le parti communiste — il parait douteux que les ambitions des organisateurs de la manifestation se soient limitées à demander la tête d'un commandant de région militaire. Le llen artifi-ciellement établi entre le général Corvacho et le parti communiste portugais ne constitualt pas un motif suffisant pour battre le grand rappel des militants. Ces milliers de personnes venues en miliers de personnes venues en fin de manifestation plece de la République, devant le quertier général, gardé par une centaine de soldats de la police militaire. totalement impassibles et scandant a Corracho, il est l'heure, va-t'en, Corvacho, assassin n. étaient, pour certaines, les mêmes qui ll y a un mois et demi avaient ecelamé le commandant de la région militaire.

Tout se passe comme si, bènèficiant d'un espace libre, le P.S.
utilisalt le nord du pays, et
d'abord Porto, comme un hautparleur pour faire connaître ses
revendications politiques. Mercredi, à côté des elogans rituels
sur le cinquième gouvernement e minoritaire », sur e la nèces-sité de respecter la rolonté populaire », et au-delà de quelques petits incidents, notamment des violences exercées à l'encontre d'un militant maoîste qui distribuait des tracts et ne dut son salut qu'à la fuile, certains dis-cours méritalent d'ètre écoutés attentivement. Ainsi l'avertisse-ment très net et répété adresse au M.F.A. : « Nous sommes pour un M.F.A. unique et ou-dessus des partis. (...) Nous sommes pour t'alliance sans privilège du peuple et du M.P.A. Nous exigeons que le M.F.A. respecte la volonté popu-laire. » Ainsi ce elogan. brusquement surgi - mais n'était-ce vraiment qu'un slogan? --« Mario Soares au gouverne-ment, » Ainsi ces attaques contre les autres partis de gauche, qui ont maintenant un ton extrêmement violent

Sur ce plan, d'ailleurs, le P.S. a réussi à faire plus pour ces partis minoritaires que ce qu'euxmemes n'avalent su obtenir. Le parti communiste et la gauche revolutionnaire se sont retrouves dans un front commun et ont signé un texte : « En un moment ou continuent à être attaqués

et incendlés les sièges des partis progressistes et des organisations syndicales. (\_) les dirigeants du P.S., au lieu de convoquer des manifestations contre ces ossauts et ces mises à sac, se préoccupent avant tout de démissionner un homme qui s'est toujours oppose à l'escalade réactionnaire, pour le remplacer par un autre qui comme les dirigeants du P.S. ouvrira la porle à la réaction et à la violence de droite.

A cette accusation les mani-festants socialistes repondaient festants socialistes répondaient par un slogan : « Le peuple du Nord n'est pas réactionnaire. » Sous-entendu : « Nous sommes le peuple, donc... » Ce syllogisme restera syllogisme aussi longtemps que des slèges de partis ou de mouvements de gauche brûleront sans que le P.S. organise le moindre mestime de

organise le moindre meeting de

**ESPAGNE** 

Burgos (A.F.P.I. — En présence de plusieurs observateurs étran-gers, dont M° Georges Imtens, a vo cat près la cour d'appel d'Anvers, M° Martin Achard, Suisse, de la commission inter-nationale de juristes, et Mme Eli-sabeth Zierler Suissessa de la

sabeth Ziegler, Suissesse, de la Fédération internationale des

droits de l'homme, le procès des militants basques José Antonio Garmendia et Angel Otaegul commence, ce jeudi 28 août, devant le tribunal militaire réuni

dans la caserne du régiment d'artillerie de campagne, à 10 kilomètres de Burgos.

Le conseil de guerre est présidé par le colonel d'artillerie José Maria Urtubia Ramirez. Les avo-cats des deux accusés, Mes Juan

Maria Bandres (chargé de la défense de Garmendia) et Pedro Ruiz Balardi (qui s'occupe d'Otae-

guil, se sont entretenus avec les

deux accusés mercredi après-midi. Puis ils ont examiné, avec de

nombreux confrères venus du Pays basque, les derniers détails de la

Se basant uniquement sur les

se basant uniquement sur les aveux passés par Garmendla, alors que celul-cl se remettalt d'une grave blessure à la tête (une balle lui traversa de part en part le

Plusieurs organisations poli

tiques et syndicales regroupées au sein du Comité de défense des

libertés ont lancé un appel en faveur de Jose Antonia Garmen-dia et Angel Otaegui, qui compa-

raissent ce jeudi devant le tri-bunal militaire de Burgos. Dana un communiqué signé par le P.C., le P.S., le P.S.U., te Mouvement des radicaux de gauche, la C.F.D.T., la C.G.T., la F.E.N., et la

Ligue des droits de l'homme, le

comité invite « les travailleurs, les démocrates français, tous les antifacistes sans diet tn ct to n d'opinion politique et de croyance.

a faire connaître de loute urgence

et sous toutes les formes leur

indignation contre cette parodie de fustice. Il les invile, poursuit le communiqué, à former, des maintenant, des délégations qui tront à l'ambassade d'Espagne à

Paris et dans les consulais de

province exiger que soit assurée la vie saure aux deux patriotes basques ».

Le procès des deux militants busques

s'est ouvert à Burgos

# LE GÉNÉRAL COSTA GOMES Les déclarations du premier ministre

(Suite de la première page.) Le Portugal ne peul-il a'ins-

pirer des démocraties occidentales classiques ? - Il n'y a pas place ici pour une

démocratie bourgeoise. Nous sortons d'un dami-siècle de lascisme avac un capitelisma aux cerectàristiques propres qui na peut se trenstorme er un capitalisme da type - libéral -Oans le déroulament actual du processus révolutionneire. Vu la retard de nos torces productives, una tenlative d'instaurer une telle société conduiral: inévitablement la bour geoisie à axarter une répression eccrue contre les trevailleurs. Le capitalisme aurait bestin d'un nou-

veeu régims de force. . Las violences actualles ratiètent bien cetta réalité. Par ses énormes erreurs, la direction du P.S. n'e pas ouvert la voie à des tendances libérales bourgeoises. Il e eussitôt décienché une offensiva des forces les plus réactionneires. Qua l'on ma compresse hier : it as s'ault has de conlondre des bases evec les ditigeents. Le P.S. est indispenseble à le révolution, mais sa diraction n'est pas socielisle.

- Ce genre de conllit sa raproduire-1-i: è l'intérieur du M.F.A.,? - Oui. Le document des • neul • el, d'una façon générale, las tendances élactoralistes au sein du M.F.A. s'opposent eux forces révolutionnaires egissant dans l'ermae La manière doni ce document a été dittusé est protondément négativa. Certes les larces armées doivent étra éduquéss politiquament. C'est mêma une condition essentielle de le discipline. Meis la politieslion ne peul ea laira enarchiquamant.

- Qualle epprécietion por tez-vous sur le document éléboré per certeins officiers du Copcon ? C'est un document progressiste qui n'a rien à voir avec cetui das neut -. Les propositione qu'il avance sont dens l'ensemble correctee el oni élé reprises en comple dens la progremme du cinquième gouvernement provisoire, intitulé Sauvez la révolution .. Les officiers du Copcon indiquent une voie socialiete : les - neuf - exprimnent une voie démocratique patite-bourgeoise.

- L'assemblée du M.F.A. dol ee raunir la eemaine procheine. Certains - 1es - modérés - contestent sa représentativité et sa légitimité. Ou'en pensez-vous ? - L'essemblée du M.F.A. est un organe de souvareinelé netionale doté d'une légitlmité révolutionnaire égale à celle du Mouvement du

25 evril. Lee membrae du Conseil

crane), le procureur militaire ré-clame deux peines de mort et accuse Garmendia d'avoir abattu.

le 3 avril 1974 à Azpeitla (près de

Saint-Sébastien), un caporal de la

Toujours selon les déclarations faites par Garmendia, Otaegui l'avait aldé à préparer l'attentat. Garmendia fut arrêté le 28 août, après avour été blessé à Saint-Sébastien. Selon les avocats, Garmendia fut acceptant des la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de

mendia n'a pas commis le meur-tre qui iul est reproché, et quatre

garde civile.

milé. S'ils la contestent, ils se contestant donc eux-mêmes. Il teut espèrer que le prochaine réunion contribuera à l'unité du M.F.A. et permettra de délinir las granda axas de l'ectivité politico-militaire. - Les - neul modérés - pour-

raient-ils étre réintégrés au Conseil da la révolution ?

 I 'assemblée saula en décidera. Maia je pansa qua le groupe des - neul - n'est pas une entité homogéne ; c'est là un élément qui devre ouider le réliexion de l'assamblée. - La président de la Républiqua a déclaré, parlant du cabi-net que vous présidez, qu'll s'agis-

aeil d'un gouvernement de pas-

sege. Pertagez-vous son jugemen!? Je préside un gouvernement da grands patrioles. C'est un honneur pour moi de diriger des hommes aussi exemplaires dans le détense des objectlis de construction d'une société démocratique, en transition vars le socialisme. Ces hommes trevalillent avec la même enthousiasme que ce eoli pour un jour ou pour un an. Pour nous, être ou ne pas étre un gouvernement de passege importe peu. Le santtmant de notre responsabilité, de notre dionité, reste

le même. - Es/Imsz-voue que l'Assemblée constituante répond eu mandet qui sul a été confié par las électeurs ?

- Ja ne peux consecrer beaucoup da temps à sulvre les travaux da l'Assembléa, O'una carteina tacon. alle a ouirepessé son mendet qui éteil d'élaborer une nouvelle Constitution — en organieent des débets sur l'actuelité politique dans una périoda dite - avant ordre du - Le directoire dont vous êtes

Gomes at le général Oielo de Carvalho a élé créé en vue de reslaurer l'autorité de l'Etst. Y esl-il pervenu? - Non. Il n'a pas répondu eux

membra avec le genáral Costa

lins pout lesquelles il evait élé créé. - Pourquoi ? - Je ne peux répondre.

- Le Portugal conneitre-t-il un jour de nouvelles élections? - Notre objectif étail que le pacte eigné avec les partie tot respacié. prévoit des élections pour une Assemblée législetive.

- Sera-t-il respecté ? Cela dépendre tondementele ment da l'attitude des partis qui perticipent à l'Assemblée consti-

Propos recuellis par

MINIBRES DU M.P.L.A. WAINT STE FUSILLES ACHAUL A

En Angola

TARPOIS

7: P. L.A. de .. :5 Nu tensent mountes de aberation. If - ...... le racisme reform to be a constitution in prevents place. On des milliants martises ou

5.35

and the second

. c. Lisbonne. . 3550Mis d'orgaannonce le - re regiment The street an Por-Tel Das aux in the frient pes in the services of mou-and and a services of the angular cue ce - To Compercalisme motion ap-

aggio: et de lui montrer directonalisme proleta-ta kuoni la revolution au sei ajoute la motion. Les et ont proposé la création commission de soldats pour Mais de soidats pour de refus, la faire de la propagande l

mau patais de Belem était la commission de décolo-im qui traitait des problé-le l'Angola et de Timor.

IL CHILIEN : le Portugal doil pas devenir un nou-🕅 Chili.

le foringel ne doit pas deve-nomeau Chilt p, a affirmé fallos Aliamirano, secrétaire high exil du parti socia-chelen dans une déclaration de marci 25 août à Berlin. is marci. 25 acut à Berlin.
Is contre-retolution mternade dute Contre Control nu au Porde data e M. Altamirano, utits C.I.A. comme elle l'avait
ts C.I.A. comme elle l'avait
ts Chii pour renterser le
control de l'acut de

Mildio. Consider cree une Antimo. Considie area une des mandres activate le manque de entre le parti socia- de le manque de la parti communiste porses d'une activate projunde d'une activate projunde d'une la contre-réponde de consequences. La réactivate de gagner une proteste de gagner une proteste de gagner une proteste de gagner une proteste de consequences. La réactivate de gagner une proteste de consequences de restat de gagner une proteste de consequences. ac consequences. La reac-servasi è gagner une partie de cest accuches moyen-le cest nuclement ce qui se de consequence au prince au portugal.

as Portugal, a some grande de portugal, a some grande de la démocratic du sociolième, a sociolième,

# témoins du meurtre du garde civil viendront à le barre pour soutenir cette affirmation. L'avocat fera ensuite valoir l'état de débilité mentale et physique de Garmendia, mais le tribunal militaire ne pourra jeudi se prononcer sur cette circonstance et jugera un antiterroriste. homme considéré comme sain par les autorités supérieures.

Le procès devrait se terminer dans la journée et la sentence sera dans la journée et la sentence sera naissent depuis plusieurs mois un peut-être prononcée dans la nult. succès croissant.

volutionnaire antifasciste et pa-triotique espagnol (FRAP) ont lance mercred) 27 août à Peris un appel à l'opinion publique fren-çaise et internationale afin d'attirer leur attention sur le danger couru par cinq militants accusés d'avoir abattu un policier et qui risquent la peine de mort.

et Fernando Sierra Marco, étude solvante-cinq prisonniers poli-tiques enfermés dans la prison de houveaux procès politiques, où des pelnes de mort seront requises.

# TROIS HEBDOMADAIRES POLITIQUES SAISIS

Madrid (A.F.P.). — Trois des plus importants hebdomadaires politiques espagnols, Cambio-16, Posible et Destino ont été saisis, mercredi 27 août, premier jour d'application du décret-loi sur la répression du terrorisme. Un quatrième hebdomadaire. Blanco y Negro, appartenant à la

chaine du quotidien monarchiste conservateur A.B.C.. pourrait connaitre le même sort jeudi si son contenu ne connaît pas de « changements opportuns », dé-clare-t-on à la rédaction de cette revue. Selon les premières indications

recueilles dans les milieux offi-clels, ces saistes seralent dues à des infractions à la loi sur la presse et les revues tomberalent sous le coup du nouveau décret

Ces quatre hebdomadaires sont connus pour leurs positions cri-tiques à l'égard du régime et con-

# Cinq membres du FRAP risquent la peine de mort

Les représentants du Front ré-

Il aagit de Minuel Blanco Chi-vite, journaliste, Pablo Mayoral Rueda, ouvrier mécanicien, Vladi-miro Fernandez Tovar, Jose Humberto Baena Alonso, ouvriers, diant. Au cours de la conférence de presse, un communique émanant Segovie, membres de différentes organisations ou indépendants, a été diffusé. Ces soixante-cinq prisonniers annoncent la prépara-tion par le régime franquiste de Une militante du PRAP a décrit les conditions dans lesquelles elle avait été arrêtée, détenue et torturée dans les locaux de la po-lice avant de s'évader.

Les représentants du FRAP ont également rappelé que le Front, dont la création remonte à jan-vier 1974, avait pour but de former des groupes armés dans les usines, dans les entreprises et jusque dans l'armée afin d'opposer « la violence à la violence franquiste », en s'attaquant notamment à des représentants de l'ordre désignés comme particulièrement de present de l'art efficie. l'ordre désignés comme particuliè-rement dangereux. Ils ont affirmé que, contraire ment aux as-sertions de la presse, le FRAP n'était pas regroupé autour du seul perti communiste marxiste-léniniste espagnol, mais qu'il réu-nissait, au contraire, différentes organisations, l'O.S.D. (Organisa-tion syndicale oovrière), la FUDE l'Fédération universitaire démo-crate espagnole). l'U.P.C. (Union crate espagnole), l'U.P.C. (Union populaire paysanne), i'U.P.M. (Union populaire des femmes), les J.C.E.M.L. (Jeunesses communistes espagnoles marxistes-léninistes!, la Fédération des étudiants democrates de l'enseignement secondaire (FEDEM), l'Union populaire des artistes

par un décusiones de l'ibération man

DE LISBONIE THE UN MOUVEMENT ANOPPOSER AU DEPART EROUPES PORTUGAISES IN LANCIEUNE COLONIE

quotationine a sacritude la descrite a suite la raide la suite la principal de la suite de la principal de la suite de la suite de la company mois arms of mutiles verture, passends, comedicaments, equipment to me the temperature and the Tales t. pour certains, the interpretation of the point of the ant soil de Taim

paysage d'uma grande quatre-vingle soble escuraient ne semi

notationmes d'ascens

LE MARTE PURCH 1.2 NOT 1.2 NOT 1.2 AU FORMS ME SUED DES PARS NOW ALL

ou source.

La conference a den ment, an alvern de la sion économique, la misconseil de montre producteurs de maistre res, qui disposan spais fonds financier 1992 le prix des maistres par

صكذا من الاصل

# Gous du premier minis

22 State 25

का का का का 

13 m . 12 m . 2 m . 2 m

1. 30. GE PE

- 2.82

· 11 179 1772

----

בארו.

17000

1 - 17 de

1,000 34

DOWN THE POLON

TO THE WAY

L PRAP risquent la peine de s

POLICE IN

ستنت برد

٠٠٠٠

-- - 50

4.50 H

MA MITA ...

3 tag

1 11 11 11 11

PORTUGA

#### DOUZE MEMBRES DU M.P.L.A. AURAIENT ÉTÉ FUSILLÉS A LUANDA

Luanda (A.F.P., A.P.). — Douze membres du Monvement popu-laire de libération de l'Angola (M.P.L.A.), auraient été condam-nés à mort pour crimes, mercredi nes a most pour traines, mercreni 27 août, par un tribunal populaire et aussitôt fusillés, selon des ru-meurs persistantes, qui circulent dans les milleux proches de ce

Le MPLA a confirmé qu'un tribunal populaire e'était réuni dans le courant de la journée, mais sans indiquer la nature des crimes reprochés aux accusés, ni le verdict prononce.

le verdict prononce.

D'autre part, M. Luci Lara, considéré comme le « numéro deux » du M.P.I.A. a vivement critiqué mercredi la radiodiffusion française, le Mende, l'Agence France-Presse et le Figuro, leur reprochant de donner da « frusses de lormations ». L'un des princiinformations ». L'un des principaux griefs de M. Lara est la qualification de « murriste » donnée au M.P.L.A. « On devrait dire que le M.P.L.A. est un mouvement progressiste, en lutte contre les mouvements réactionnaires », e-t-il précisé à ce sujet.

En ce qui le concerne, « le Monde : o'a jamais qualifié le M.P.L.A. de g marxiste », mais de mouvement de libération angelais qui bénéficisit du soutien de l'Union soviétique, des pays socialistes et de la plupart des pays progressistes de l'Arique et du tiers-moode. Des trois moevements de libération, le M. P. L. A. est certainement celui qui rejette le plus nettement le racisme et l'appel an tribalisme. Il préconise un Angola où Blanes et Noirs ancompte dans ses rangs des militants d'origine européenne ou africaine qui sont socialistes — marxistes ou non, - chrétiens, libéraox et autres.]

### UN RÉGIMENT DE LISBONNE ORGANISE UN MOUVEMENT POUR S'OPPOSER AU DÉPART DE TROUPES PORTUGAISES POUR L'ANCIENNE COLONIE

Lisbonnes (A.F.P.). - Près de cinq cents hommes du régiment de police militaire de Lisbonne, réunis mardi 26 août en assem-bée plénière, ont décidé d'organiser un mouvement pour s'ep-poser au départ pour l'Angola de troupes portugaises, annonce le Jornal de Noticias de Porto.

Les militaires de ce régiment estiment que l'ebjectif prioritaire est de faire la révolutien eu Portugal, et que ce n'est pas eux Portugals de décider pour le peuple angolals. a Il ne revient pas aux soldats, nux fils du peuple portugais, de combottre, de montre de tuer en Angola, que ce soit au service de l'impérialisme américain ou de l'impérialisme russ », indique la motion, aprusse », indique la motion, ap-prouvée à l'unanimité par ecclamations.

La seule façon d'oider le peu-ple angolais est de lui montrer notre internationalisme proléta-rien en fuismit la révolution ou Fortugal », ajoute la metion. Les militaires ont proposé la création d'une commission de soldats pour organiser le mouvement de refus, et pour faire de le propagande dans toutes les unités militaires à ce sujet.

Cette assemblée s'est tenu alors qu'au palais de Belem était réunie la commission de décelo-nisation qui traitait des problè-mes de l'Angola et de Timor.

#### LE P.S. CHILIEN: le Portugal ne doit pas devenir un nouveau Chili.

« Le Fortugal ne doit pas devenir un nouveau Chül », a affirme M. Carlos Altamirano, secretaire général en exil dn parti socialiste chilien, dans une déclaration publiée mardl 26 août à Berlin.
« La contre-révolution internationale œuvre nujourd'hui au Portugal, déclare M. Altamirano, utilisant la C.I.A. comme elle l'nouit jan au Chili pour renverser le gouvernement constitutionnel du président allende. »

président Allende. >

« Notre parts, poursuit Carlos Altamirano, constate nuec une projonde inquiétude le manque d'entente entre le parts socin-liste et le parti communiste portugais. Au Chât, le sectarisme et l'absence d'une anaiyse projonde des dangers de la contre-révolution avaient contribué à une déjaite, certes provisoire, mais lourde de conséquences. La réaction préussi à garner une partie. tion n reussi à gagner une partie importante des couches moyen-nes, et c'est justement ce qui se passe aujourd'hut sur une grande échelle au Portugal.»

e Selon nous, ajecte M. Altami-tano, l'impératif suprême de l'avant-parde répolutionnoire por-tugaise est de rechercher des formes d'entente propres à rassem-bler toutes les jerces qui sont les alliés objectifs de la démocratie véritable et du socialisme.

### En Angola

# I. – Vingt-sept ans de guerre civile

par CATHERINE LAMOUR

Nous avons dû attendre la nuit pour sortir de la forêt et commencer notre descente vers Mong-Loung, le but de notre voyage dans les Etats shans, en Birmanie. Nous avions renvoyé nos mules. Guidés par les feux des cinq villages éparpillés dans la vaste plaine, nous avancions en silence, tenant à l'épaule netre compagnon de marche le plus proche. La piste que nous suivions passait à quelques kilomètres d'un poste de l'armée birmane. Il auraît été dangereux de l'emprunter de jour.

mentes d'un poste de l'armée birmane. Il aurait été dangereux de l'emprunter de jour.

Bien que l'Armée de libération shan contrôle le cirque de montagnes où nous nous trouvions, les accrochages avec les troupes gouvernementales ne sont pas rares. Les Birmans construisent un route qui doit, en principe, traverser cette zone, et une centaine de soldats surveillent en permanence les travaux. Deux jours avant notre arrivée, un engagement avait eu lieu à Mong-Khok, près du chantier, à une demi-journée de marche plus au nord. Une dizaine de cadavres étaient restés sur le terrain.

Les Etais shans font partie de ces régions de Birmanie où le voyageur n'a plus le droit de se rendre depuis que le général Ne Win a pris le pouvoir, en 1962, et instauré un régime eutoritaire. Nous y sommes entrés par le nerd de la Thallande, en franchissant landestinement la frontière.

de la Thaïlande, en franchissant clandestinement la frontière. Nous avons été pris en charge par un détachement de l'Armée par un détachement de l'Armée de libération shan, en rébellion contre les antorités de Rangoun. Il ne neus a pas fallu moins de dix jeurs, à pled et à dos de mule, pour parcourir une centaine de kilomètres, dans un paysage d'une grande beauté. Les quatre-vingts soldats qui nous escortaient ne semblaient pas s'émouvoir de nos douze heures quotidiennes d'assensions et de quotidiennes d'ascensions et de descentes, aussi raides les unes que les autres. Ils grimpaient sans effort sur ces sentiers, tra-cés par la population, qui atta-quent les pentes sans lacets ni détours. Chaque militaire portait cependant tout le matériel néces-saire à un déplacement d'un mois : armes et munitions, couverture cassaroles, conserves, médicaments, équipement radio, et pour certains, une mitraillette provenant soit de Taiwan, soit de Chine communiste, d'en arri-

vent, on ne sait cemment, des AK-47. Mais les soldats de l'ar-mée shan sont très résistants. Les affrontements entre les ferces birmanes et les rebelles ferces birmanes et les rebelles sont, en général, brefs. Les munitiens sont chères. Il ne faut pas les gâcher. Les deux adversaires procédent par opérations « coup de poing » pour gagner ou reconquérir une position, eu, le plus souvent, pour rappeler à l'autre cêté que la guerre civile continue. Pour les Shans, elle a commencé en 1958. Les victimes se comptent à présent par milliers. Les natioen 1958. Les victimes se comptent à présent par milliers. Les natio-nalistes chans se sont soulevés, parce que les Birmans refusalent de respecter les dispositions de la Constitution fédérale. Ce texte prévoit l'association an sein de

# DIPLOMATIE

La conférence de Lima

### LE KOWEÏT FOURNIRAIT 1,2 MILLIARD DE DOLLARS AU FONDS DE SOLIDARITÉ DES PAYS NON ALIGNES

DES PAYS NON ALIGNES

Lima (A.F.P.). — Plus de
6 milliards de dollars seront consacrés par les pays non alignés
au financement d'un fonds de
solidarité et d'un système de
défense des prix des matières
premières, apprend-on de source
autorisée dans les milleux proches de la conférence des nonalignés, à Lima.

Le Koweit a annoncé aux membres de la conférence qu'il est
prêt à epporter à ce fonds, dont
l'idée evait été suggérée par le
président péruvien (le Mende
du 28 août), une contribution volontaire de 1 200 millions de dollars, a dit à l'A.F.P. un délégué
arabe. Le capital de ce fends,
dont le siège se trouvera à Koweit, sera formé par une contribution de chaque pays, qui pourrait être alignée sur la somme
offerte par le pays le plus pauvre.
L'apport du Koweit sera effectif dès que deux tiers des pays
nen alignés auront signé et
apporté leur contribution pour
constituer le base de roulement
du fonds, déclare-t-on de m'e me
source.

La conférence a décidé égale-

s'ils obtiennent une permission. Il est difficile de savoir ce qui se passe dans le reste du pays. La presse et le pouvoir observent l'Union de districts proprement la partie utile du pays, la vallée

sent de la Birmanie ce qu'on veut hien leur

l'Union de districts proprement birmans, qui se trouvent au cœur dn pays, et de sept Etats peuplés de Karens, de Shans, de Kachina, de Mons, de Chins, de Karennies et d'Arakans.

Ces peuples ont théoriquement droit à une large autonomie, et les Birmans ne représentent que la moîtié environ des quelque trente millions d'habitants du pays. Mais, aussitôt après l'indépendance, accordée par les Britanniques en 1948, ils se sont emparés de tous les rouages de l'administration, manifestant une plus marquée. Les unes après les velonté centralisatrice de plus en plus marquée. Les unes après les autres, les différentes minorités nationales se sont révoltées. Les premiers à prendre les armes ont été les Karens, les Mons et les Karennies, qui peuplent l'Etat Kayah. Les Karens ont bien failli s'emparer du pouvoir, au début des années 50. Il y a maintenant vingt-sept ans qu'ils se battent contre les Birmans. Ils se sont retranchés dans une vaste région, où vivent plus de quatre millions d'habitants, et qui est, en fait, autonome. Ils disposent d'une troupe d'environ vingt mille soldats de métier, encadrés par des

troupe d'environ vingt mille sol-dats de métier, encadrés par des officiers formés à l'anglaise, qui comptèrent parmi les meilleurs éléments de l'armée des Indes. Les zones tenues par les insur-gés représentent plus de la moltié du territoire de l'Union. L'armée, la police et l'administration bir-manes n'ont, pratiquement accès à aucune des frantières du pays. Depuis, l'Etat kachin à l'extrême Nord, aux confins de la Chine et

centrale de l'Irrawaddy, où vivent les deux tiers de la population, et lis se sont plus ou moins résignés ils se sont plus ou moins résignés à ne pouvoir administrer résile-ment plus de 40 % du territoire de l'Union. Après sa prise du pouvoir, voilà treize ans, le géné-ral Ne Win a commencé une ré-pression sauvage dans les régions insurgées. Ennemi achamé des mouvements autonomistes, qu'il avait combattus auraryant en avait combattus auparavant en tant que chef des forces armées, il a toujours refusé de négocier. Il a tenté dans un premier temps de les réduire par la force. Pillages, exécutions sommaires, mise à sac des villages, destruction des récoltes et du bétail, ces exactions n'ont fait qu'exacerber la haine des minorités à l'égard des Birmans, renforçant d'autant l'influence des insurvés sur les populiers des propagations de l'égard des propagations de l'égard des des insurvés sur les populiers des insurvés sur les populiers de la character de avait combattus auparavant en finence des insurgés sur les popu-lations locales.

LA BIRMANIE DES RÉBELLIONS

lations locales.

A la fin des années 60, le gouvernement de Rangoun a rompu avec cette politique de la terreur qui achevait de ravager un pays dont l'économie était déjà très mal en point. Aujourd'hui, il se contente d'assurer sa présence dans les villes principales et la circulation de ses convois sur les routes. Le fer de lance de cette stratègie pacificatrice : l'ouverture de nouvelles voles de communication, pour permettre aux représentants de l'administration centrale d'accéder aux régions isolées qui sont pour l'instant sous l'autorité des mouvements de guérilla.

ments de guérilla.

Ces mouvements ont une implantation en « peau de léopard ».

Win et son entourage, essentiellement formé de militaires, n'aiment pes reconen montrer: Rangoun la capitale, trois villes de province ouveries aux touristes, plus quel ques autres où les diplomates sont exceptionnellement autorisés à se rendra. naître qu'une large partie du territoire de l'Union hirmane échappe à leur autorité. Dans une série d'articles (« le Monde » des 20, 21 et 22 mars), M. Jack MacPherson, sociologue qui a fait plusieurs séjours en Birmanie, faisait le point des difficultés écovaux des champs, au moment de la préparation des risières, des semis, du repiquage et de la récolte. En échange de ces

la récoite. En échange de ces services, elles sont approvision-nées gratuitement en riz. A Mong-Loung, l'éducation des en-fants se fait en langue shan Beaucoup d'habitanis du lieu ne parient pas le hirman, ou le parient mal. Ils évitent ainsi de récondre aux questions des parient mal. Ils évitent ainsi de répondre aux questions des soldats birmans lorsque ceux-ci font une entrée en force dans la plaine, une ou denx fois par an. Quand leur nombre est su-périeur à deux cents, les rebelles shans évitent l'affrontement et se retirent dans la montagne avec les miliclens. Cemendant se retirent dans la montagne avec les miliciens. Cependant, l'armée birmane a des effectifs trop faibles et trop dispersés pour pouvoir se constituer en troupe d'occupation. Ces incursions correspondent, la plupart du temps, à un déplacement d'unités d'un camp vers un autre, et sont, en général, sans conséquences pour la population civile. Au pire, les gouvernementaux volent queiques poulets ou recrutent des porgouvernementaux volent quelques poulets ou recrutent des por-teurs pour transporter gratuite-ment leur matériel. Ils savent en effet que tont sévice sur des paysans shans se traduira tôt ou tard par de sanglantes re-présailles contre l'un de leurs postes isolés.

### Une importance stratégique déterminante

Le gouvernement de Rangoun est « l'ennemi principal » du mou-vement nationaliste shan, mais il n'est pas son acul adversaire. Les forces dn parti communiste de Birmanie (P.C.B.) se sont solide-ment implantées dans les Etats

shans et semblent déterminées à étendre leur influence dans une région dont l'importance straté-gique pourrait devenir détermi-nante dans les prochaines années. Il y a là une menate sérieuse pour les nationalistes.

comiques et politiques du régime. Catherine

Lamour vient de passer plusieurs semaines dans les régions contrôlées par des mou-vements rabelles. L'image qu'elle en rap-porte est celle d'un pays morcelé, ravagé

par la guerre civile et livré à l'anarchie économique. Cette situation facilite la tâche

d'un parti communiste prochinois de plus

pour les nationalistes.

e Nous voulons jaire de notre pays un Etat démocratique, jouiscant d'une large autonomie politique, économique et culturelle au 
sein de l'Union birmane. Nous ne 
so m me s pas onticommunistes. Mais nous ne sommes pas non 
plus communistes. Ce qui est bon 
pour les Chiaota ne l'est pas jorcément pour nous. Le P.C.B. se 
moque de nos aspirations nationalistes. Il peut jaire des Etats 
shans une base militaire. Aussi, 
bien que nous n'y tenions pas, 
nous sommes parjois ebligés de 
nous battre avec ses troupes. Nous 
le regrettons, car nous luttons 
contre le même ennemi, les Birle régrétions, car nous lutions contre le même ennemi, les Birmans, et nous devrions éviter, autorit que possible, de nous gêner dans ce combat », nous dissit un des dirigeants dn parti progressiste des Etats shans, l'organisation politique qui coiffe l'Armée de libération.

La nécessité de faire face sur deux fronts et la relative modestie de ses moyens ebligent cette armée à passer des accords tac-tiques avec les divers seigneurs de la guerre et potentats locaux qui restent très puissants. Les lutqui ressent tres puissants. Les int-tes qu'ils se livrent pour le contrôle des régions productrices d'opium contribuent à aggraver le chaos et la misère dans les Etats shans.

Prochain article :

L'HÉROINE **OU LE NERF DE LA GÜERRE** 

# Chine

# Le prince Sihanouk a fait ses adieux au président Mao Tse-toung

De notre correspondant

Le prince Sihanouk, qui a été reçu le mercredi 27 août per la président Mao Tse-toung, doit quitter Pékin dans les prochains jours pour Hanoï, où il doit participer aux célébrations du trentième anniversaire de la République démocratique du Vietnam. Le prince se rendrait ensuite à Phnom-Penh mais n'y ferait qu'un séjour assez bref, devant ensuite prendre la parole à New-York, à l'Assemblés générale des Nations unies,

Pékin. — Le prince Sihaneuk a pas le pauple chineis qui a apporté falt, en qualque sorte, ses edleux au président Mae. Il y e tout lieu de penser, en effet, que la réceptien da marcradi soir, 27 soût, à lequelle assistalent également les deux plus importantes personnalités du neuveau régime de Phnom-Panh, M. Penh Neuth, premier ministre, et M. Khisu Samphan, chef de le résistence Intérieura, marque le fin de l'installation officielle en Chine du chef de l'Etat cambodgien. La Quo-fidien du peuple de jeudi souligne fortement l'importance de l'entrevue, par les caractères employés, l'uti-lisation de teute sa premièra page et per les photos,

Du bref communique de Chine nouvelle, il ressort qu'on e drassé au cours da l'antretien la blian des cinq années de lutte écoulées. Le prince effirme que le peuple cam-bodgien n'oublierait jamais la déclaratien du 20 mai 1970, par lequelle le chaf du parti chinois angegealt solennellement tout le pays eux côtés de la résistance khmère. En felt, ce soutien de principe étail acquie dès l'arrivée de Nerodom Silianouk à Pékin. « Dès sa descente d'avion », comme il l'e raconté, les discussions e'ouvrirent danc is capitale avec l'état-inejer et M. Pham Van Dong, vanu en secret de Heneī, pour fixer les modalités de l'aide à le résistance cambodglenne, Mala le président Meo voulait savoir si l'en pouvait eller plus loin qu'un engagement geuvernemental. Après quelques lengues discussiens avso le prince, il lui parut que l'effairs cambodgienne avalt valsur symbo-lique et méritalt qu'on lui donnât du rellef. D'où le déclaration du 20 mai, avec la fameuse thèse reprise eujoord'hul dans blen des assem blées du tiers-monde selen laquelle un pays peuvra et faible peut valnere un pays riche et puissant el sa cause est juste. L'affaira cambodgienne fut ainsi l'occasien pour le parti chinois d'affirmer plus clairement que jamais une ligne de

ciairement que jamais une igne de soutien eu tiers-monde, qui tablait à plus ou moins longue échéance sur le défaite américaine. La dépêche de Chine Nouvelle a rouve le moyen de faire connaître, à cette eccasion, un nouvel e épac-gnement e du président Mac. Comme le, prince Sihancuk remercialt le peinle chinole popr. l'aide accordée au peuple cambodglen, le chef du P.C.C. lui e répondu : "Ce n'est

ce qu'en appelle da l'alde eu peuple khmar mele bian le peuple cambodglen qui a soutenu le pauple chineis. - Pelitesse et courtoisle chinoises? Certes pas. Chaque mol des communiqués publiés sur les entre-tiene de Mee Tse-toung avec ses visiteurs est lenguement pesé. La première explication serait que le président a voulu assurer les Cambodgians que la China ne se comporterait pas en nation créancière, que les fournilures d'armes el l'alde financière ou metérielle ne lui donneient aucun droit sur le nouveau régime. Ce faisant, le chef du P.C.C. s'adressait pour une part à ceux des Khmers qui pourraient être tentés da charcher allieurs des eppule, tà où en les marchande.

Mels il est probable que le message geants du parti ent souvent exprimé ces demières années leur désir d'ûne plus granda ouvertura des masses chineises au monde extérieur et à ses luttes.

ALAIN BOUC.

### A travers le monde

Grande-Bretagne

TRENTE - TROIS PERSON-NES ont été blessées, la mer-credi soir 27 août, dont huit grièvement, par l'explosion d'une bombe dans un pub de Caterham, une ville de garni-son du Surrey. Plusieurs mili-taires sont parmi les victimes. C'est le premier attentat meur-trier en Angieterre depuis ceux qui avaient fait vingt et un morts à Birmingham en no-vembre 1974. — (A.F.P.)

# Soudan

LE PRESIDENT NEMEIRY, chef de l'Etat soudanais, a procédé, le mercredi 27 août, à un remaniement ministèriel. Le général de brigade Soleyman Gandour devient ministre de l'intérieur, en remplacement du général Mohamed. Al Bagir Ahmed, qui continue cependant d'assurer ses fonctions de premier vice-prétions de premier

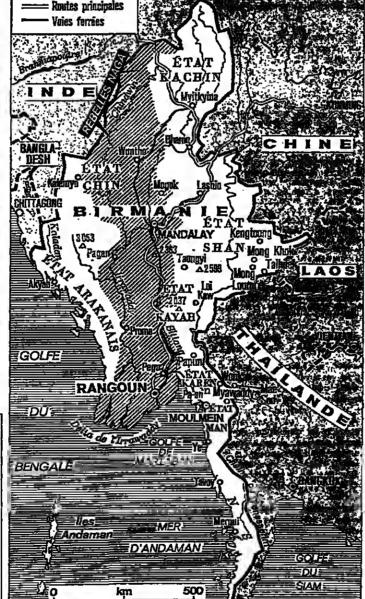

d'accès aux pays veisins, exception faite de quelques grandes
villes frontalières.

Qui entre en Birmanie par
Wonka, près de la ville thailandaise de Mae-Sod, découvre un
poste gardé par des soldats karens
de l'autre côté de la rivière. Ils
délivrent un leissez-passer portant le double sigle de l'Armée de
l'Union nationale karen. C'est le
seul document valable pour circuler dans une zone qui s'étend sur
près de cinq cents klomètres du
nord au sud et sur une distance
représentant trois à quatre jours
de marche, d'est en ouest. Les
douaniers » rebelles entretiennent des relations d'égal à égal
evec leurs collègues thailandais.
Ceux-ci acceptent de considérer
les laissez-passer dn gouvernement karen comme des passeports,
à condition que les porteurs des
documents leur laissent un dépôt
de garantie et un « cadeau » plus
en moins consèquent selon la
durée de leur séjour en Thailande.
Les Birmans ont aprement lutté
pour conserver leur mainmise sur source.

La conférence a décidé également, eu niveau de sa commission éconemique, le création d'un conseil d'associatiens de pays producteurs de matières premières, qui disposera également d'un res, qui disposera également d'un defendre fonds financier pour défendre le prix des matières premières.

de l'Assam, jusqu'à l'isthme de Kra, eu Sud, dans l'Est comme dans l'Ouest, près de l'Inde et du Bangladesh, ce sont les groupes rebelles qui contrôlent les voies d'accès aux pays veisins, excep-tion faite de quelques grandes Elle se modifie légèrement au fil des mois, selon l'issue des en-gagements avec les Birmans, mais reste dans l'ensemble assez mais reste dans l'ensemble assez stable. Qu'il s'agisse des Karens, des Kachins, des Mons on des Shans, les rebelles administrent leurs territoires comme des « zones libérées ». Tous les cols commandant l'entrée de la plaine de Mong-Loung sont gardés par des détachements de l'Armée de libération shan, qui e installé un camp de trois cents soldets dans la montagne. Ces postes de contrôle n'ont pas seulement pour fonction de surveiller les allées et venues des forces birmanes. Ils servent aussi à prélever des taxes sur toutes les caravanes qui traversent la région : 15 F par kilo d'opium brut, 25 F par kilo d'opium brut, 25 F par kilo de jade.

jade.

Les commerçants itinérants les paient presque toujours sans discuter. En revanche, s'ils sont détroussés par des brigands, nombreux dans ces provinces, l'Armée de libération se charge de récupérer leurs biens et de châtier les coupables. Elle assure aussi la protection des habitants avec l'aida de milices villageoises. Quand les troupes ne combattent pas, elles collaborent aux tra-

(Suite de la première page.) Que dire alors des stupéfactions diplomatiques lorsque le peuple éthiopien accepta sans broncher — et si vite ! — de voir abattre les idoies, piétiner la légende, déchirer une imagerie qu'il était

« Nous avons été nous-mêmes trop longtemps influences par l'idée qu'on se faisait de l'Ethiol'idée qu'en se faisait de l'Ethio-pie à l'extérieur », murmurait en avril 1974 un intellectuel éthio-pien. Hallé Selassié le fut-il lui-même ? Pouvait-il entendre, du fond de son «ghebbi» (palais) où il demeurait prisonnier, défiler les cortèges qui, dès la fin de 1974, réclamèrent la «mort du voleur». Pouvait-il regarder la télévision, éconter la radio on lire dans l'Ethiopian Herald ces réquisiretriogian Herata des requisi-toires «révênnt» eu peuple le détail des «rapines», le montant de la «fortune» impériale tandis qu'étaient sollicités les témoi-gnages corrosifs de tel ou tel pri-sonnier exhumé des geôles du

sonnier exhume des geoles du régime? On ne le saura pas. Dans le cas du Négus, cette « démythification » avait un sens particulier. L'aventure légendaire du « roi des rois » avait fourni à l'ancien régime le principal supdu d'of des fois » avait fourni a l'ancien régime le principal sup-port de sa légitimité. Sa « relec-ture » publique fut donc l'arme absoine des militaires socialistes. L'équité, sans donte, n'y trouva

pas son compte. Les propagan-distes du Deurg (le comité mi-litaire) chargés de cette espèce de « déstanultation » à l'éthio-pienne forcèrent sur les ombres d'un règne avec autant d'outrance qu'on evait célèbré, pendant un deni-siècle ses lumières. Hallé Selassié, ainsi « démaquillé », reste assurèment un grand homme. assirement un grand homme.
Fut-il un grand roi? La question
ne se posait pas avant 1974.
Arretuns-nous sur cette silhouette que révélait justement, en mars 1974, les derniers entreen mars 1974, les derittes ellert tiens du Négus avec la presse étrangère. L'apparence fluette, la finesse des attaches et la pâleur du teint suggéralent une fragilité extrême soutenue par l'exercice d'une voionté presque inquiétante à force de tension. Le visage momifié, le corps sans chair évo-quaient en même temps un prinquaient en même temps un prin-cipe d'indestructibilité propre à donner le frisson. Fantôme furtif, lutin cambré dans un uniforme de cérémonie, Hallé Selassié sem-blait participer d'un autre monde que celui des chefs d'Etat san-guins et rigolards qu'il acqueillait chaque année aux sessions de i'O.U.A. Pas un d'entre eux qui ne s'immobilisa pourtant au moins une fois, magnétisé par cette mi-nuscule apparition. Sans pesan-

allumés par des éclairs d'ironle, les yeux qui plongeaient droit vers l'interlocuteur, trahissalent une dureté minérale et une passion évidente pour le pouvoir, e Tojari donne l'impression de trottiner comme nue souris, mais il a des machoires de lion s, disait il a des machoires de hon 3, clisait en 1923 du futur empereur — qui n'était que régent — le Dedjazmatch Balcha infortuné gouverneur da Sidamo réduit à la soumission malgré ses dix mille soidats, par une feinte du jeune prince. Ruse, ambition, goût du secret et de la diplomatie de prestige crusuité régalleune et « 100secret et de la diplomatie de prestige, cruauté régalienne et «modernisme» prudent : les traits de
caractère du futur empereur sont
perçus dès l'origine par ses
contemporains. Ils ne seront pas
inutiles à l'affermissement d'un
règne qui commence en 1930 sans
beaucoup d'atouts.

Au contraire. Le poids de l'hé-Au contraire. Le poids de l'hèritage que doit assumer le jeune prince représente un handicap Ménélik II, le « Charlemagne éthiopien », est mort en 1913, après avoir posé les vrales fondations de l'empire abyssin et remporté, en 1886 à Adoua — deux mille ans après Hannibel, — sur les armées italiennes la première grande victoire afro-asiatique.

Quand Ménélik II disparaît en 1913, l'Ethiopie est un édifice déjà grandiose mais encore fragile.

exacte, que les chroniqueurs re-tiendront. Mesuraient-ils alors ce Dissimulée pendant sept ans petit peuple, sa mort précipite l'aristocratie éthiopienne, qu'il evait domestiquée sans la réduire. que cette « fuite » pouvait avoir de « scandaleux » au regard de la dans un «Shum Shir» sans merci. Le mot designe ces intrigues de cour, ces disgraces et ma-nigances entrecroisées dont l'Abyssinie falt son ordinaire. Un enfant de quinze ans, le Lidy Yas-sou, est nommé empereur un peu « par défaut ». Il ve incarner pendant trois ans un monarque fantasque et jouisseur, impudem-

ment converti à l'Islam dans un pays qui — non sans mai — cons-truit son unité antour de la vieille chrétienté Amhara. Déjà, on note i'intervention discrète dans ce coup d'Etat conservateur d'un jeune « 125 » moderniste que les nobles du Choa ont choisi pour porte-drapeau. Et qui sera un peu plus que cela. Le ras Tafari Makonnen, gouverneur du Harrar, est un gar-con fragile de vingt-quatre ans, issu de la famille royala du Choa, éduqué à l'occidentale et rompu aux manœuvres de cour. Tandis

aux manceveres de cour. Tandis que le conseil de la couronne offre le trône à la faible princesse Zaouditou, fille de Ménelik II. Tafari est nomme régent. Il campe alors le personnage d'un « réformiste » menace par les vieilles fidélités traditionalistes et des intrigues permanentes qui entourent Zacuditou. Deux choses sont à retenir de

Deux choses sont a retenir de cette période qui rapproche lentement Tafari du pouvoir. Son art de l'esquive et do complot, tout d'abord, qui expliquera, en partie, sa iongévité politique. Ce penchant ensuite qui le pousse à rechercher dès cette époque à i'étranger l'appui dn « moude En 1928 Tafari e fait place nette de ses adversaires et — contrainte et forcée — l'impé-

ratrice Zaouditou couronne elle-même le régent, jui confiant la charge des affaires publiques. Le voilà Négus. Il a repris pour la circonstance son nom chrétien d'Hallé Selassié. Seul au pouvoir, il reste à Aliminer qualques seiil reste à éliminer quelques sei-gneurs irréductibles, parmi les-quels l'ancien époux de Zaouditou, le ras Gougsa, qui dispose encore de piusieurs milliers de soldata.

Le 2 novembre 1930, six mois Le 2 novembre 1930, six mois après la mort « providentielle » de Zaouditou, li est très solennellement couronné « roi des rois » en la cathédrala Saint-Georges d'Addis-Abeba. Il marque l'événement par un « geste » d'apparence considérable mais dont la portée est surtout sensible à l'étranger : l'octroi dès l'année suivante au peuple éthionien de sa première Constitution pien de sa première Constitution écrite. En fait, cette charte « démocratique » créant deux Chambres et un gouvernement ne fait ou'habiller à l'occidentale un pouvoir qui demeure absolu. Le décalage s'aggrave donc un peu plus entre l'image de l'Ethio-ple qu'Hallé Sélassié s'attache à présenter sur la scène mondiale

presenter sur la scene mondiale — notamment en libérant progressivement les esclaves — et la réalité, qui demeure féodale, inégalitaire, anachronique. Sans doute l'empereur doit-il compter avec une aristocratie accrochée à ses privilèges, occupant tous les oirs intermédiaires et à lapouvoirs intermediaires et a la-quelle il est hors d'état d'imposer de brusques réformes. Il se heurte aussi à une Eglise archai-que, soumise à l'autorité du patriarche d'Alexandrie, L'hypothèse d'un souverain éclaire prisonnier d'une noblesse rétro-grade qui jusqu'au bout bloque-rait obstinément la moln d're réforme agraire sera souvent avancé à l'étranger pour justifier les insuffisances du régime. Beaucoup d'Ethlopiens refuseront néanmoins d'y souscrite. « Vous oubliez toujours en parlant des grands propriétaires terriens réac-tionnaires, nous disait un intellectuel un an avant la révolution, que le plus grand d'entre eux. c'est tout de même Hallé Sélassié

Un train pour Diibouti

Mais cette première étape du règne sera brève. En octobre 1935, règne sera brève. En octobre 1935, làchement abandonnée par les grandes puissances, désarmée, l'Ethiopie encaisse le premier choc du bellicisme fasciste qui vabientot incendier le monde. Attaquée au sud et au nord par les armées Italiennes, bombardée à l'ypérite, l'armée éthiopienne—quarante ans après Adous—est pulvérisée. L'Ethiopie, vict. In e pulvérisée. L'Ethiopie, victlme propitiatoire offerte par l'Europe munichoise oux fureurs fascistes. devient le symbole d'una couardise que l'Occident se pardonnera mal. Quiti unt son pays pour l'exil, ad-monestant le monda libre à la tri-bune de la Société des nations. Hallé Sélassié incarne alors une sorte de malheur digne, un vaincu hérolque, titulaire d'une créance morale sur l'opinion mondiale. On ne reviendra pas sur les detalls bien connus de ce départ et de cet exil anglais. On sait moins que cet épisode du règne n'a ja-mais cessé de fournir un sujet de controverses aux Ethiopiens. Il faudra la révolution de 1974 pour s'en resouvenir. Après la défaite de ses troupes à Maichew en avril 1936, Hallé Sélassié comprend naturellement que, dans une lutte aussi inégale, la guerre est perdue. En quittant l'Ethlople pour Dil-bouti, puis Genève et l'Angleterre, tandis qu'une résistance pius ou moins cohérente s'organise dans les campagnes éthiopiennes, l'empereur part pour « organiser la lutte et préparer la reconquêle ». C'est l'explication, partiellement

tradition éthiopienne. Et de son histoire récente. En 1896, on l'a dit, Ménélik, ruisselant de gioire, remportatt quant à iui ja grande bataille d'Adoua. Le départ précipité d'Hallé Selassié pour l'Europe alors que son pays est livré aux tronpes italiennes représente bien une entorse à la tradition héroique très importante en Ethiopie. C'est la première fois dans l'histoire éthiopieune qu'un souverain quitte la bataille. Qua-rante ans plus tard, on pourra rencontrer à Addis-Abeba des mil-liers de vieux Ethiopiens qui n'auront pas pardonné cette « fuite » à Hallé Selassiè. Lorsqu'il prend le chemin de fer franco-égyptien pour Djibouti le 3 mai 1936, des bommes et des femmes se cou-

chent d'ailieurs sur la vole pour empêcher son départ. Les jour-naux de l'époque signalent même — mais on l'oubliers jusqu'en 1974 — qu'Halle Selassie emporte cent cinquante-huit calsses rem-plies d'or et d'argent. C'est la face cachée d'un épisode qui inspirera par la suite beaucoup plus de respect aux étrangers qu'aux

La controverse s'étendra d'ailleurs eux années qui suivent. Dans son exil de Bath en Angleterre, Hallé Sciassié, entoure de sa fa-Halle Schassie, entoure de sa la-mille, vellle à empêcher que ne soient prescrits les lois légitimes de l'Ethiople. Il le fait bien. En même temps, il centralise les efforts de résistance et diffuse dans l'opinion internationale les pouvelles des quatrotes à éthionouvelles des « patriotes » éthio-piens qui luttent de l'intérieur contre l'occupant italien. Il reçoit des appuis et des fonds. S'atta-che-t-il réellement à secourir les maquis, à aider les « patriotes »? Les Ethioplens qui, en 1974, dé-nonceront son égoîsme et sa « trahison » soutiennent que cette alde extérieurs accumulée par

aide extérieure accumulée par Hallé Selassié n'est jamais parve-nue en Ethlopie. Où est la vérité ? Ce qui n'est pas douteux, c'est que, récupérant son trône en mai 1941, après la campagne militaire franco-britannique, Hallé Selas-sie s'emploiera, en priorité, à éliminer beaucoup de « patriotes ». Aorès cinq ans de maquis, ils n'étaient pas tous disposés à céder la place eu « résistont de l'extérieur . Cette repression sans merci lui sera, elle aussi, très vi-

goureusement reprochée. Le crédit international dont le Négus bénéficie à la fin de la guerre s'avère en tout cas fort utile à la restauration des dro!ts de l'Ethiopie et à la poursulte d'une politique étrangère ambi-tieuse. L'Ethiopie se retrouve en position d'arbitre et de « granda silhouette d'Hallé Selassié devient familière eu monde entier, dont il est désormais l'un des « grands ».

L'avertissement de l'histoire

Mais i'évolution intérieure n'est pas à la mesure de tant d'ambi-tions diplomatiques. L'absolu-tisme du pouvoir impérial ne laisse place à aucune sorte d'ex-pression politique et surtout ne s'accompagne pas des réformes urgentes qu'on pouvoit espérer. Iniquité du système foncler latifundaire, cansure pesante sur la presse, arbitraire policier, misère du monde paysan : l'Ethiopie est une façade prestigieuse marquant de plus en plus mal des injustices d'un autre siècle.

En 1947 est fondée, sur son initiative, au Harrar une académie militaire. Grâce à des instructeurs indiens, elle va permettre la créstion d'un corps d'officiers remar-quable. Des 1950, l'University Col-lège d'Addis-Abeba prépare, quant à lui, la création de l'université Haīlė-Selassie. Or l'université devieut très vite un foyer virulent de contestation ouverte, malgré le petit nombre d'étudiants ad-mis (5000). L'ar mé e, quant à elle, grace à la promotion d'une nouvelle génération d'officiers d'origine modeste, commence des 1958 à s'irriter de l'immobilisme impérial. La réunion de ces deux forces de contestation seules — ouvrira bientôt la voie vers la révolution.

On mesure mal, semble-t-li, à l'étranger, à quel point le coup de force manqué de 1960 constitua point par point una sorte de répétition générale avant celui - réussi - de 1974. Le 13 décembre 1960, alors que l'empe-retir est en visite officielle en Amérique latine, un groupe d'of-ficiers de la garde impériale s'empare du pouvoir en s'abritant dertière la personne (consentante?) du prince héri-tier Asia Wossen. A la tête du mouvement colfé par un consell révolutionnaire claudestin » se trouve un jeune gouverein se trouve un jeune gouver-neur, Girmane Neway, qui avait été queiques années auparavant éloigné de la capitale à cause de son « progressisme intempestif ». (Il distribuait de la terre aux paysans i) Le frère de Girmane Neway, le général Menghistu Neway, commande la garde impé-riale en révolte. Cette « révolu-tion manqués » de trois jours est mise, à l'époque, au compte de quelques ambitions pretoriennes. En fait, les jeunes officiers de 1960 avaient eu le temps d'annoncer, des le 13 décembre, une reforme agraire et une moderni-sation de l'agriculture. Ils benéficièrent du ralliement immédiat des étudiants. Après une courte période d'apathie, le peuple lui-

meme manifeste un certain inté-

ret et plusieurs millters personnes défilérent dans Addis-Abeba en criant « Vive la révoiution populaire d'Ethiopie I »
Brisés par la première division t l'aviation demeurées loyales iches par la hiérarchie copte les gouverneurs de province et les généraux, les rebelles eurent le temps, avant d'être réduits, de temps, avant d'étre réduits, de massacrer à la mitraillette plusieurs dizaines de nobles et dignitaires qu'il: avaient pris en otage. Cette liquidation forcenée des tenants du « vieux système », cette volonté panique de « créer l'irréversible », animeront dans les mêmes conditions, le 23 novembre 1974, les militaires révolutionnaires du « Deurg » responsables de l'exécution sommaire de de l'exécution sommaire de soixante personnes.

#### « Certitudes » et illusions Le rapprochement entre les

daux événements est saislesant. Le coup de semonce de 1960, cet avertissement de l'histoire, eurait dû être d'autant mieux entendu an palais qu'il montrait les limi-tes du prestige impérial et de « l'attachement du petit peuple à son monarque ».
Addis-Abeba, comma si rien ne

s'était passé, redevint un théâtre feutre, fascinant pour un visiteur sans trop de curlosité. Le céré-montal de la cour, l'étiquette du « palais aux lions », les allées et venues du « roi des rois » dans sa Rolls, accompagné de ses deux chihuahua, ses visites du « Mer-cato » entre deux haies de men-diants prosternés, l'administra-tion du royaume à son profit personnel, tout cela accrédita i'illusion d'une Ethiopie immobile

Dans cette atmosphère de révérence at de magie charismatique, dans le grand silence d'Addis, c'est à peine si l'on entend encore les rumeurs arrivant du fond de l'immense Ethlopie. Révoltes pay-sannes dans le Godjam, le Balé et le Sidamo à partir de 1968; amplification de l'agitation étudiante qui, à partir de l'attentat à la bombe de 1966, tourne à la guérille permanente; aggravation de la rébellion érythréenne pro-musulmane que vient renforcer en 1970 la colère des chrétiens pressurés par une administration Les symptomes pourraient être alarmants. Ils paraissent anodins an regard de l'idée qu'on se fait-encore — envers et contre tont— de l'Ethiopie. Elle est encore si fort, en 1974, que les officiers revolutionnaires eux - mêmes y

# La première morf

mina de 1973 qui constitue un électrocboc politique et met en marche à partir d'un mouvement militaire corporatiste le processus minaire corporatiste le processa révolutionnaire, il s'en failut de peu pour que Hallé Selassié na sauve jusqu'à sa mort les appa-rences. La facilité avec laquelle, en six mois, va s'écrouler le vieux monde surprendra les militaires eux-mêmes et. a fortiori l'ensemble des Ethiopiens. Jusqu'an mots de Juin 1974, tandis que l'armée dépouille lantement l'empereur de son pouvoir — sans jamais ces de iui temoigner une fidélité dévote, — on se demande à Addis si l'empereur ne va pas récupérer in fine à son profit les événe-meuts en « feignant d'en être l'organisateur ». Ou même en l'étant vraiment.

Malgré la réussite inespèrée de leur entreprise révolutionnaire, il semble bien que les membres du comité révolutionnaire provisoi re » n'aient jamais « programmé : la destitution de l'empereur. Le souci de sanvegarder une appa-rence de l'égitimité justifiait an contraire qu'ils laissassent symbo-liquement sur le trône éthiopier un monarque desormais sans pou

La destitution d'Hailé Sélassié, ie 13 septembre 1974, sa « première mort », est en réalité un « acci-dent de parcours ». Elle s'explique par des considérations dont on à peine à dire qu'elles manquent de noblesse. Scandalisés par la fortune personnelle de l'er placée à l'étranger alors que cent vingt mille paysans meurent de faim dans le Wollo, les membres du Deurg multiplient les démar-ches an palais pour obtenir le rapatriement immédiat de cet az mois de septembre une délégation éconduite par l'empereur. Cette obstinction fournit aux plus radicaux des militaires l'argument qui leur manquait pour exiger une déposition du souverain. Maigré la brève désignation du prince Asse Wossen comme héritier constitutionnel, elle entraine ipso jacto une brutale acceleration du pro-

cessus révolutionneire. L'Ethiopie devient trois mois plus tard une « république socialiste ». Ce n'est pas le moins extraor-dinaire d'un destin hors du commun qu'il puisse s'acheyer ainsi sur un ricanement de l'histoire. La postérité serre La postérité sera t-elle moins se-vère pour la « dernier descendant du roi Salomon » que ne le fut l'Ethlopie à partir de ce jour-le ? Peut-être. La dernière image of ficielle laissée par Hallé Selassié avant de quitter la scène n'en demeure pas moins difficile à ou-biler : un vieillard crispé sous une cassette qu'entourent les ombres de cent quatre-vingt mille paysans morts.

JEAN-CLAUDE GUILLEBAUD.

les pour parlers de M.

Terms of Berein mercel personal removalent design production of the second restait encore at The state of the s verticale pertante . Il semble Service of Courts pas dire passes min or land. Les negociations, de per it can a formalem Cabella

# JERUSALEM : des qui masquent des

18.7 ( + 1.712) **5**€

and seeming

THE THE T. THINK DES PLAT-

Lagran & great to Suez Un

the correct to the egyptienne

With the reg y entre -lend-

- . . . . . . . . mereted sone

5 50/à fait. -

ten i final a lettre les

- réalite les

the service in the service

Totton Sesoras

. . : : -- : zalian palitique

form in compone as but que

Ter dans ter per divergentes.

With the desirement clairement

Paramin table ismelo-egyp-

" to the proprement dit,

Mitter or espertfelle de Jérue to aprez dio re. C s'agir de

len some que son soulignée

Talla tiprocotion in gentique »

Comerciaes replacedoues Pour

en ere: la retrait dans le

entreterie la premiere élape

Marin placal, un pas vers

'lar 178' 15'4 . 5'est-à-dire la

Statuance distable par l'Egypte.

e president Sadale. au

he la formulation doit mettre

विश्वा iet Alpecis strictement

i ce zoon: cen me peut être

≥ au nasar: 'i' le choix des

The ni 's composition de

terre commission mixte (Le

" Dunatie ou ene soi: constituée

Alegu, Ittaès réclama la prè-

e diplomates, ni même le

meny pour la signature défi-

il Semble que les Egyptiens

en Piutó: pour une cérémonie

Some sur le terrain, comme

qui concerne la publicité qui

a Mereurement donnée aux dif-

ব; engagament; – Iriangulaires ».

danisie pour que soiant réduites

Amum les clauses - sacrétes -.

The que soien; publiquement

Ames les concessions politiques

Anden Sadale. Les querelles

Amere s'inscriven; dans cotte

h problème du Golan

Mous ou nivezo des lormules

Se par pour que soit bien

Menon qui, rapele-t-on ici,

flour seul sur ses jambes >

de partie de la la contraite

An iztaer an comment

ignation de l'accord é

e nareusine de l'arei par le mportant se dessi-

lequeile israel se déclarerail

angeger des négociations evec

acres bays arabes . En fait,

Golan est inévitable à moyen

Oute la Guestion est de savoir

a falle accepter a l'opinion —

anielement d'une partie des

Colonies traeliennes. L'effer-

el lindnietinge dri court-

scepters — e; smiont |

le dissimule pas ici, un retrait

av zasza słumoł smu'h mond

sulonomie de l'accord

kilometre 101. De même.

es de document

art. The same a de forme.

Ert im Paradotziement.

- Ce cuit neus

capendami de

T. Serietaire

212:2000-Full

res tout à fait

Apres 1/2 Marta-

1. 101 de mego

2 (70) 100 1 (12)

TO SEE THERE annen en a betrem - tumbe di → ・・・・・ = まなむ (書 5 75.50 さまたされ 「単数 STATE OF THE STATE OF अपन्यात । नर्वे अर्थ द**्व व्यवस्था** genannt er in fermen de Gereve -sitt etter für 'e Congnes Personal Acoaus er ein auch des Eints-Transport of the state of agentier a trace of the pour se i ma minim comerète du Dar 6-0; 8 4487 de l'accord per l'Egypte. 121.76 T. 126 27 Bis & Deuf

rique de spenicula materiales M. Arater, et & seculities to

tudes de l'action intaété en june per la jon nette ocherate stople dagne de pa: Tersemble de la ved capani ant à interprétair d la signification des an americains à l'égaté d'ins Pour M. Shimon Pares. a reponde ne fait auturi Eleta Jain de trainmet officialisment James (priss a-t-il del dama la cautit d Orient, M. Kleelinger, pour been gordd de reschiefe nari des Hillonices, qu'il

reincre dynami in C COMMON MA execundante benefiche on. jours, muc to making friquiti journ, met al meteré laquel
le ton, le rapparactionem
fait appenhantment.

arrive le heur avagagament
dans le Sitté et le dél
guerre du Vistauer S'i par
à after le plus tons paractifé
source terrale et arreporter
sion M. Kassinger, — quiel
rerresser le plus des paractifé
source terrale et arreporter
sion M. Kassinger, — quiel
rerresser le plus des paractifé
(arrechie d'adapteu, gentles.)

réserve sont mojours de Alexandrie Madie socie des Alexandria: Mallis evolutions of adversarials and provide the same of the providence of the same of th

Seal M Director Back parate others a sen set quotidien, as competicated les raisons on estament la do l'accord surre bien corrors at h profits (a de rouveau expéries ) ger au cours de lois del

enteins politic de l'écolo sont pas necessaries and

of our'll negre best sentore a Les discussions, de part portent sex le beculion poique distoré per M. 10 contribut granden lignes i approvident part les aus d'Egypte et d'acet de Evant due la secretaire entamé se tourde les dit-on ci, le and leume de Sameins, Conditions Clauses sometis Constitues regner la-haul, parmi les illa cherchent, depuis les

# **AMÉRIQUES**

### Argentine

teur charnelle. Hallé Selassié fut d'abord un extraordinaire regard.

# Le gouvernement a dû céder à toutes les exigences des militaires

de la République Argentine a étà contrainte de ceder aux officiers de l'armée de terre qui exigealent la démission da leur commandant en chei. la général Alberto Numa Leplane (nos dernières

éditions du 28 août). Elle a nomme, dans la solrée du mercredi 27 août, pour la remplacer, le général Jorge Videla, jusque-là chef d'état-major interarmes, qui evait joue un rôle de premier plan dans

deux dans la hiérarchie de son arme — était venu s'installer dans victoire des militaires sur tous les plans : ontre le départ du général un camp militaire proche de Bue-Numa Laplane, ils ont, en effet, obtenu qua ie colonel Vicente Damasco — dont ia nomination, la 11 août dernier, comme minis-tre de l'intérieur, avait provoqué l'irritation de ses pairs, hostiles à toute compromission des forces armées avec le gouvernement peroniste — quitte immédiate-ment les cadres d'active. En revanche, contrairement à

ciers, Mme Peron n'a ni démis-sionné, ni demandé un congé spècial. L'exécutif bénéficie donc d'un nouveau réplt. La contestation de certains officiers de l'armée de terre, devenue publique le 26 août par l'envot de télégrammes demandant la démission de leur chef, avait tourné à illion ouverte, ie mercredi 27 acrit, lorsone le général Carlos Delia Larroca — commandant le II corps d'armée stationné à Cor-

ce que souhaitaient certains offi-

nos-Aires pour y prendre la tête d'un α état-major de circons-tance », se substituant à celui du genéral Numa Laplane, Les rebelles pouvaient compter sur le soutien de la grande majorité des troupes de l'armée de terre — dont toutes celles de province — et sans doute, éventuellement, sur l'appul de la marine et de l'avait été démis de ses fonctions soutien de la grande majorité des troupes de l'armée de terre l'aviation. Le général Numa Laplane, qui

fols, et dont la démission avait d'abord été refusée par Mme Peron, devait, de façon cirrévocable a cette fois apponcer sa décible 3 cette l'us, amoncer sa deci-sion de prendre sa retraite. La présidente, pour la seconde fois également, a tenté d'imposer la nomination du général Alberto Samuel Caceres, commandant le l'orps d'armée stationné à Bue-nos-Aires, le seul à lui être resté fidela dans ce conflit. Cette pro-position étalt inacceptable pour les autres officiers.

A l'issue d'une réunion qui a duré neuf heures, et qui s'est terminée tard dans la nuit de mercredi à jeudi, il a donc été décidé que le général Jorge Videla, officiellement le numéro 3 dans son arme, succéderait au général de commandant du corps d'armée de Cordoba en mai dernier, peu ment en chef du général Numa. Lapiane. Sa révocation avait été motivée par un rapport qu'il avait présenté à Mme Peron, et dans lequel il accusait l'ancienne « émiiequel il accusait l'ancienne « émi-nence gris» » de la prèsidente, M José Lopez Rega, alors ministre du bien-être social, d'entretenir des liens avec les tueurs de l'Alliance anticommuniste argen-tine (A.A.A.). Mais ses pairs avaient, peu après, réussi à impo-ser sa nomination comme chef d'état. res les interestres les

d'état-major interarmes.

demiar, elle accordalt è la C.G.T.

après avoir solennellement assuré

qu'elle n'en serait rien, les énormes

ci avait négociées pour ses man-dants. Le 27 août, alle a fini par

accepter la démission du général

Numa Laplana; elle a renoncé à

nommer un commandant en chef de

l'armée de terre péronista ; ella a,

enfin, césigné à ce poste, le candi-

La capitulation est sans aucus

doute, un mauvais moyen da gouver

nement. Mais II n'est pas sûr que

les deux demières défaites de

Mme Peron s'additionnent pour ren

forcer son discrédit. Le soulévement

militaire du 26 août a, au contraîre

permis è le présidente de faire le

preuve que, malgré ses erreurs et

l'appul de la C.G.T., lorsque le

ble des forces civiles, lorsqua la

Dans la contexte de crise écono

mique et de subversion politiqua que

vit l'Argentine, ce n'est pas là un

JEAN-PIERRE CLERC.

forme républicains des institutions

ronisma est stragué, et de l'ensem-

isances, alle bénéficia de

dat que lui imposaient les officien

rebelles.

est menacée.

mince stout

ations de salaires que celle-

# UN PANORAMA POLITIQUE PLUS CLAIR

Déià en proje é le crisa économique la plus grave de son histoire. secouée par les assauts d'un tarrorisma d'extrêma gaucha auquel rénondant les attentats de arnunes fascisants, l'Argentine vient de faire tace à une crise militaire d'una extrêma intensité qui, durant qualques heures. a mie la régime luimême en péril. De ce bref « coup de sang » la situetion politique du pays sort, pourtant, quelque peu

doba et officiellement, le numéro

clarifiés. A première vue les militaires ont gagné eur toute la ligne, imposent le départ du commendant en chef de l'ammée da terre, coupabla d'avoir viole la - neutralité da l'arméa » en cautionnant l'entrée d'un officiar au gouvernament, et provoquant le passage immédiat dans la réserva du colonel Damasco, ministre da l'intérieur dapuia la 11 août dar-

A la différence da son prédéc nouveau chet, la général Jorge Vidala, est, comme eux, un antipéroniste convaincu, qui avait joué un rola capital dana la processus qui a conduit è la chute da M. Jose Lopez Reas, le conseiller le plus écouté da Mme Peron.

Après catte crise, personne na peut, évidamment, plus douter que l'armée argentine — ou, du moins, ses officiars - soit dens son immense majorité, profondément anti-

Mais, en même temps, l'ermée a clairement démontré que les proclamations da fidelité aux institutions qu'elle multiplie depuis le retour des péronistes eu pouvoir,

an mal 1973, et plus encore, depuis le mort du général Peron, le 1er juillet 1974, na sont pas seulement pour la taçade. Le 27 août, alla avait, sans aucun doute, tous les movens de prendre le pouvoir si telle était son

Certes al Mme Peron avalt - spon tanément - démissionné, ou el alla avait présenté, dans les formes constitutionnelles, una demande « da congé spécial », pour a'éloigner quelqua temps du pays, les forces armées auraient sans dout approuvé, silencleusement. Mais le traumatisme créé chez les militaires par eept années d'exercice sans cloire du pouvoir est encore assez présent dans les esprits pour laur ôter l'envia da recommencar l'entreprise contre les vœux de le majorité de la population,

Or précisément les forces civiles ont démontré, lors da le demière crise, qu'elles étalent prêts à surmonter laurs désaccords pour faire front aux militaires. La Confédération générala du travail (C.G.T.), la puissant syndicat péronista, a mobilisé ses trois millions d'adhérents pour défen dre la présidente. Et le parti justicialiste a su créer, eutour du péronisme, un réflexa = d'union sacrée = da la part da tous les partis - da la puissante Union civique radicale é des groupes plus modestes, comma le parti socialiste, les chrétiens révolutionnaires ou le parti communiste.

Pour le deuxlème fois en un mois et dami, Mme Peron vient de sauver le régime qu'alle représents en opérant une volte-face qui est, en réalité, une expitulation. Le 7 juillet

ISTH

INSTITUT PRIVE DES SCIENCES ET TECHNIQUES HUMAINES

TAUX CONFIRMES DE REUSSITE DEPUIS 22 ANS

ANNEE UNIVERSITAIRE

e Concours d'entrée à HEC - ESSEC - ESCP

ESCAE de province

# (PUBLICITE)

L'édition 1975-76 du Répertoire Général des Salles de Congrès et Sáminaires vient de paroître 2 200 salles (1.500 en France 700 à l'étranger sont répertoriées avec toutes leurs coractéristiques (capacité, matériel, égulpement hôtellar et loisirs.

**CONGRÈS** 

8, rue de Berri - PARIS (8') Tel. 225-96-84 Prix: 180 F (T.T.C.)

restouration, etc.). Vente:

An huitième jour de sa tournée au Proche-Orient, M. Kissinger est revenn, marcredi seir 27 sout, à Jérusalem, eprès un nouveeu séjour à Alexandria. Avant de s'antretenir dans la soirée svec les dirigeants israéliens, le secrétaira d'Etat américain e déclaré qu'il restait ancora e quelques difficultés à surmentar ». Il a précisé que ces dif-ficultés portaient pintôt sur des » formulations » que sur des « faits » et qu'elles ne constituaient pas « un véritabla obstecle ». Il semble toutefeis que l'accord ne pourra pas être paraphé avant dimanche ou lundi. Les négociations devaient se poursuivre ce jeudi, à Jérusalem d'abord, puis à

Alexandrie, eu M. Elssinger est attendu dans l'epres-midi ou, au plus tard, dans la soirée.

 A WASHINGTON, le porte-parole du département d'Etat e affirmé, mercredi soir, que les Etats-Unis n'evaient pris eucun engagement mili-taire dons le codre de l'accord intérimaire israéloegyptien. Cetto mise en point constitue epparem ment un démenti nux informations publices par le - Beston-Globe ., celon lesquelles les Etats-Unis auraient promis à Israél qua des navires de guerre américains escorteraient les bâtiments chargés da ravitailler l'Etat hébreu en cas de nouvel embarge

# JERUSALEM: des querelles «linguistiques» qui masquent des divergences politiques

Járuszlem. -- Ullimes escarmenches - linguistiques - eutour de l'eccord Intérimaire, menece de crise au sein du parti travailliste, manifestations monstres prévues é Járu-salam et à Tel-Aviv : le journée du jeudi 28 eoût est décisive pour le mission de M. Kissinger au Prochs-Orient. Le cellendrier finel da ce marathon diplometique est en prin-cipa fixé. Le gouvernement laraélien devrait parepher, les différente documents de l'eccord le dimanche 31 août, eprès le conseil des ministres du metin. Dès le lendemain. 1° septembre, le Knesset se réunirait pour approuver les termes de l'accord, qui pourrait ensulle étre officiellement eigná à le mi-septembre - probeblement è Ganève après ratification par le Congrès eméricain des engagements éco-nomiques et politiques des Etete-Unis. Une commission mixte israéloégypbenne ezra alors constiluée pour assurer la résileation concréta du « désengagement ». Celle-ci s'éten-drait sur une période de six é neuf mols, mais, das l'automne, dee marchandises lereéliennee pourraient Iransiter per le canal da Suez. Un test de le bonne volonté égyptienne euquel pareit tenir leraél.

« Certitudes » et line

......

LE CHETTER SE

Tout est-il donc réglé entra Jérusalem et Alexandrie ? - Ce qu'il nous reste à faire, déclaraît mercradi soir M. Kissinger, est Inlime per rapport à ce que noue evons délé lait. -Certes, on eurail ton cependent de prendre eu pied da le lellre les déclarations oplimistes — male touours elliptiques — du secréteire efforts de rédaction linele et de mise eu point de la procadure, qui mobiliseni depuls querante-huil haures les deux équipes de négoclateurs, ne sont pas toul à fair sans importance. Après les trectations militaires at territorieles des jours passés, ils mellani désormeis en leu le eignification politique globale de l'eccord. Psradoxalement, c'est donc à l'approche du but que pourraient e'eccuser las divergences de tond que tradulsent cleirament aujourd'hui lee eoucis de lorma.

Concernent la pertie Isreelo-égyptienne du traité proprement dit, le préeccupation assentielle de Jérusalem est assez claire. Il a'agli da taire en sorte que soil eouilgnée partout le signification - potitique des promesses réciproques. Pour Israel, en effet, le retrait dans le Sinal représente le première élape d'un réglement globel, un pas vers la - paix vériteble -, c'ast-à-dire la reconnaissance d'ierael per l'Egypte. Pour la président Sadala, au contraire, la formulation doll mettra en valeur les espects strictement

militaires du document ·Sur ce point, rien ne peul être laissé au hesard. Ni le choix des signataires, ni la composition de Is future commission mixte (Le Caire souheite qu'elle eoit constituée de généraux, Israēl ràclame la prèsence de diplemeles), ni même le lleu prévu pour la signelure défi nitive. Il semble que les Egyptiens penchent plutôt pour une cérémonie erganisée eur le lerrain, comme celle du kilométre 101. De mama. en ce qui concerne le publicité qui sera ultérieurement donnéa aux disterents engagements - Irianguleires -. Israel insiste pour que solant réduites su minimum les clauses - eacréles de sorte que soiant publiqueman soviignées les concessions politiques du président Sedete. Les querelles da syntaxa e'inscrivant dans cetle

Le problème du Golan

Toulours au niveau des formules Jérusalem se bat pour que soit bien apécifiée l'autonomie de l'accord raélo-égyptien, qui, répète-I-on ici, tient lout saul sur ses jembee -Cele signifie qu'Israel, au contraire de l'Egypte, refuse toujours da suboraner la conclusion da l'accord à un futur retrait = importani = aur le olan. Un compromis paralt se dessiher eutour d'une formule assez vagua. selon laquelle faraél se déclererait prêt é engager des négociatione avec - les autres pays arebes -. En fail. on ne le dissimula pas lci, un ratrait sur le Golan est inévitable à moyen terms. Toute la question est da savoir si Jérusalem neceptara — et surtout urra faire eccepter à l'opinion le démantélement d'une partie des dix-sept colonies israétlennes. L'effervescence el l'inquiétuda qui continuent de régner là-haut, parmi lea De natre envoyé spécial

klbboutznik du Golen, malgrê les propos rassurants que leur a tenus M. Ieraāl Galili, sont elgnificatives. Au aujel du chapitre isreélo-américein, qui pour l'essentiel ne sera sans doute pes rendu public, les questions da tormulee na sont pas melns imporlantee. Concrétemant, lerael e ebfanu baeuceup. Tous caux qui oni pu lire le texte des engegements eméricains en conviennent : alda économíque de 2,4 milliards de dellars, garanile d'epprovisionnement en pétrote. assietence technique pour la cons-Iruction dene le désert du Néguev da deux réservoirs e ou terrisins de 1 7500 000 tonnes chacun, fourniture de matérial militair- sophistiqué, etc. Male les concessions politiques faites psr M. Kissinger - sous réserve de ratification par le Congrès - soni plus considérables encore. Les Elets-Unis s'engagent à laissar toute liberté militaire é Isreel en ces de violetion de l'eccord par l'Egyple, el même à Intervenir en ces de menace soviétique. Ils renoncant explicitement é recenneitre l'O.L.P., à traitar avec M. Arelet, al é modifier leur intarprétallon des résolutions 242 el 338 des Nations unles.

#### Les réticences du Congrès américain

Gerantiea coneidérablee donc, qui psrsiesent déjé apaiser les inquiétudes de l'opinion Israélienne, si l'on en juge per le ton nettement plus miste edopté depuis deux jours per l'ensemble de le presee. Reste cependant à interpréter globalament la signification des angagements américeina à l'égerd d'Iereél.

Pour M. Shimon Pérès qui rénondeil mercredi soir à cette question. la répensa ne lait eucun deute. Les Elats-Unie se trouvent désormeis officiellement impliqués (- ingérés -, a-t-il dit) dens le conflit du Proche-Orient. M. Klasinger, peurtant, a'est blen gardé de rencharir. Il n'ignore rien das réticences qu'il lui reste à vaincre devant le Congrès et l'opinion eméricaine. Tous les correspondants isreéliens an poele eux Etals-Unis évoquent deoula deux jeurs, avac la même inquiélude dana le ion, la repprochement que l'on spontanément à Washington enire la tutur engagemeni américain dans le Sinsi el la début de la guerre du Vielnam. S'il psreil décidé à eller le plus loin possible pour rassuier Isreel et emperter son adhésien. M. Kissinger — qualle que soit l'urgence d'un accord, peur lui et le président Ford - na peut Irenchir certeines limites. Toutes les

queralles de rédaction tournent désermels sulour de cette question Elle n'est pas mince.

C'est égelement cette interprétstien de l'engegement américain confrepertie au recul-de Tsahai dans le Slaai - qui risque de précipiter une crise grave eu sein du perti Iravalitiele. Ràuni mercredi eprés-midi le bureau du pani ai le groupe condemné, per le voix de M. Itzhak Rebin lui-même, les membrae de le coslition qui, derrière la général Mostre Deyan, se prononceni contre l'sccord. - Tout epposant à l'accord peut élre considéré comme un partiean de le guerre », effirmell même un placard publiciteira publié per te Maarekh (coelition gouvernementsie). Avec le général Dayen, trois eu qustre membras du Reli, parmi lesquele M. Mordechel Ben Porat, onl menilesié leur inientien de voter non. Sans citer nommément M. Deyan, M. Shimen Pérèe, de een côlé, l'a prie é partie evec duraté en reppelani é - quelqu'un - que cel eccord Intérimeire éleit préléreble à un accord global imptiquant un plus larga retrail Israéllen. M. Pérès a effirmé en outre que, même sur le plan militeire, le reirail dans le Sinei laissait inischee les capacités défeneives de l'ermée leraélienne. Dimanche 31 août, le buresu du parti travailliste deveit ee réunir pour lixer son ettilude é l'égerd des - dreekdente -. qui pourrelent être

Si, malgrà cele, M. Rabin paraît rité en laveur de l'eccord é la Kneseat, l'éclalement du Maarakh leca au bloc uni da l'opposition et te parapective d'élections anticipées antraîneralent des conséquences importantes sur le plan de le polltique intérieure Israéllenne. droile n'a pee perdu espeir de conquérir le majorilé à la laveur du traumatisma Kissingar ».

Le journée de ce leudi 28 eoût devrail d'eillaura permettre da mesurer d'une leut autre façon le prolondeur de ca lreumalisme. mouvement Goush Emounim et le Herouth ont eppelé, en effet, à une granda manilesialion è 18 h. 30 (loceles) à Jéruselam. La police, qui s'sttend à dea incidente, e d'ores el déià bloqué de nombreuses rues du centra. A Tel-Aviv, per contre, Mapero invita é la même heure la pulation à soutenir massivement M. Rebin. Trole jours evant le débat à la Knassel, le rue israélienne entend donc donner bruyamment el définitivement aon avis. Da évidence, Il comptera. touta

# **ALEXANDRIE:** réserve et vigilance

J.-C. G.

De natre envoyé spécial

Alexandrie. - La prudence et la à l'accerd una plus grende portae réserve sont toujours da rigueur à politique. Alexandria. Après evoir annoncé qu'il e'edresserait è le presse, mercredi 27 aoûl en lin d'eprés-midi. « pour laire la point de la siluation -. M lemail Fahmi, minletre égyptien des effaires étrangéres, deveit, una heure plus lard, chengar d'svie. Les journalistes n'ont pas eu droit non plue à la conférance de presse à laquelle les aveient habitués le présideni Sedele et M. Kissinger.

Saul M. Tahsine Bechir, porteparole official, a tenu son - briefing quelldien, au cours duquel II a précisé les raisons out retardent la conclusion do l'eccord : - Notre position ast bien connue, et le président Sedete la de nouveau exposée à M. Kissinger au cours de leur dernier léte-2lela de deux heuras . a notamment daciere M. Bechir dane sa raponse eux questions des journelietes.

. Il resie capandani, a-t-il ajouté, cartaina pomra da l'accerd, qui ne oni pas nécassairemant des délails al qu'il nous leut encera élucider.

Les discussions, de part et d'eutre. porlant sur le brouillon d'un texte unique élaboré par M. Kissingar, et doni les grandes lignes avaient été approuvées par les ambassadeura d'Egypla el d'Isreël à Washington avant qua le secrétaira d'Etat n'eût entame sa teurnée. Les laraélians, dit-on icl, se sent menirés, en début de semeine, pointilleux eur des cleuses somme toute merginales, el ile charchani, dapuia mardi, à denner

M. Ismail Fahmi a lait peri de ses appréciations jeudi dens la matinée eu secrétaire d'Etal américain au coura d'una réunion da Iraveil Le général Gamassi, miniaire égyptian de la guerre, a participé à catta séance pour exposer, dit-on, une foia da ptue, la point de vue de l'armée quant à l'eccord sur la aéparation des torces, « qui ne peut revelir qu'un caracière sinctament Une réunion du conseil des

ministres à Alexendrie e été censa créa en grande partia aux pourparlara égypto-américains. Prenent la parola à l'Issue da ces délibérations, M. Youssef Sebel, minietre de le cultura et de l'Information, a assuré que ses collègues étalent unanimes pour eppreuvar les initietives du président Sadete destinées à frayer e voie - è una paix dans l'honneui al la juelice . Lea minietres ont prie cennalssanca d'un rapport qui les élait présenié par le chai du gouvernement, M. Mamdouh Salam, et qu leil étal des différantes étapes parcourses pour psrvenir a cal accord. Le premier ministre écrit nolemme dane ce rapport : - Noue devons é la segessa et su courage pol lique du président Sadata le mérite d'avoir forcé le mein eux Américains peur les convaincra d'assumar leurs oithes. Tel est bien le résulresponsed rat du « commet » de Saizbourg entre les présidents Sadate el Ford.» EDOUARD SAAB.

REPORTÉE DE VINGT-QUATRE HEURES DANS CERTAINES VILLES DE L'EST DE LA FRANCE.

La rentrée scolaire est reporté du lundi 15 au mardi 16 septem bre dans un certain nombre de villes de trois départements de villes de trois départements de l'est de la France i Moselle, Bas-Rhin et Hant-Rhin). A ce jour, cette mesure concerne les loca-lités suivantes : Metz, Sarre-bourg, Sarreg ne mines et Thionville en Moselle; Colmar, Haguenau, Mulhouse, Obernai, Saverne et Strasbourg dans les deux départements alsaciens.

Le report a été accorde par les rectorats concernés à la suite des démarches pressantes des auto-rités israélites. Il permettra aux enfants et aux enseignants de cette confession de ne pas se rendre dans leurs établissements le jour de la fête de Yom Kippour — le Grand Pardon — qui joue un rôle important dans la vie religieuse julve.

Le ministère de l'éducation evalt precèdemment refusé de reporter pour toute la France la rentrée scolaire, maigré les demandes pressantes du Consistoire central israélite (le Monde du 29 juillet). Mais dans les trois départements l'administration s'est rendue aux raisons des autorités juives locales.

LA RENTRÉE SCOLAIRE EST Les «crédits Barangé» seront versés à nouveau Bank écoles privées sous contrat simple

> En décisant de prindre à son les établissements concernés de compte les charges fiscales et fonds destinés en principe eux sociales correspondant aux traitements des maltres des établissements privés sous contrat traites. À l'acquisition nu su renouvellement du matériel. compte les charges fiscales et sociales correspondant aux trai-tements des maitres des établis-sements privés sous contrat simple dans les mêmes conditions simple dans les mêmes conditions que pour ceux exerçant dans des établissements sous contrat d'association, le gouvernement met fin à une situation anormale juridiquement. La loi (1) prévoit en effet que les « crédits Barangé » ou a allocation scolaire »— soit 39 F par an et par élève de l'enseignement du premier degré — doivent être versés à tous les établissements, publics ou privés. Or ces crédits ne sont plus versés depuis 1970 aux établissements Or ces credits ne sont plus verses depuis 1970 aux établissements sous contrat simple, c'est-à-dire la très grande majorité des écoles primaires privées (sept mille cinq cent cinquante et une contre deux cent duarante-quaire sous contrat d'association).

contrat d'association). En effet, evant 1970, les charges En effet, evant 1970, les charges sociales et fiscales des maîtres sous contrat du premier degré étaient payées par moitié par l'établissement et par moitié par l'Établissement et par moitié par l'Établissement et par moitié par l'État. En 1970 (décret du 9 septembre 1970 et article 28 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1970), l'État e décidé de prendre totalement é son compte le paiement de ces charges. Mais il a, pour ce faire, décidé d'y affecter la totalité des « crédits Barangé », privant ainsi

Les « crédits Barangé a vont donc retrouver leur destination première. Le gouvernement e prévu deux étapes : en 1975, les fonds seront versés en proportion du nombre d'élèves fréquentent les claracters les contrattes des les contrattes des les contrattes de les co tant les classes maternelles ou dans des écoles primaires sons contrat simple. Cette mesure re-présente donc un effort finan-cier, à pertir de 1976, de 37,8 millions de francs.

37,8 millions de francs.

Elle était réclamée avec insistance par les dirigeants de l'enseignement catholique, les associetions de parents d'élèves de l'enseignement libre et divers syndicats de maîtres de l'enseignement privé. L'enseignement catholique l'avait mise au nombre de ses revendications prioritaires, notamment lors d'une campagne en direction de l'opinion publique entreprise é l'automne 1973.

(t) Lot du 28 teptembre 1951 ; lot dn 23 décembre 1964.

# POLITIQUE

#### LE COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES

Le conseil des ministres s'est réuni mercredi matin 27 août eu palais de l'Elysée sous la prési-dence de M. Valèry Giscard d'Es-taing. M. André Rossi, porte-parole du gouvernement, a donné lecture du communiqué officiel

● LA DISSOLUTION DE L'ARC Le ministre d'Etat, ministre de l'letérient, e cealysé la situetion ce Corse. Ser sa proposition, le consell e décide, par décret pris en application de le tot de 10 janvier 1936, la dissotetion de l'Association

(Lire page 6.)

#### · L'AIDE A L'ENSEIGNEMENT PRIVE

Le coesett des miejstres e approoré an projet de décret prevoyant que ire charges sociales et riscales afrérentes aux rémunérations versées par l'Etat aux mailres agréés des éta-blissements privés places sous te régime de contrat simple seront ollee le sont déjà pour les mattre des établissemente placés soue te régime du contrat d'association Cette mesure, préfigurée depuis 1970 par l'affectation des crédite de fonde scolaire appelé fonds Barangé à la converture de ces charges cannil respondant à l'aonée. 1975 aux mal tres des classee d'enseignement pri-maire, préscolaire et d'enseignement eénéral.

#### LE PROGRAMME DE SOUTIEN A L'ECONOMIE

Le premior ministre a présenté les conclusions des travaux de préparatine de programme de sontien à t'économie, dont le consett des ministres avait décidé le principe de 29 juillet dernier. Les mesures économiques, qui ceront définitive-ment arrêtées le 4 septembro proebain, ent deja fait l'objet d'ne double concertation : avec les par tenatres sociaax, syndiesna et patro oaux, eo qui a permia do recnellille ea combre important de suggestion et d'informations; evre les parte-aeires européens de la France qui eu coers de la réunion des ministres des floances de la Commandaté économique enropéenne, qui rient de se tenir à Venise, et dont le minietre des finances a rende compte ae coeseil des ministres, ont mie eu commen leurs observation ser la situation économique et indiqué les actions que leurs: gouver ocmante se proposaient da fance L'ensemble des mesures à prendr nécessitera de le part de l'Etar en effort Buancier exceptionnel dans cadre de l'exercice du budget 1975. Un nonvesa projet do loi de Dusores rectificative sera en conségeance déposé an Parlement, qui ealre poer l'examiner le 9 septembre

(Lire page 17.)

#### • LE DIALOGUE ENTRE PAYS RICHES ET PAUVRES

Le ministre des affaires étrangère a fait part au conseil des progrès enregistrés vers la réalisation d'un consensus relatif à la reprise du dialogna entre pays industrialisés et pays en vole de développement.

• Le Parlement est couvoqué en session extraordinaire le mard s en session extraordinare le mardi s Septembre pour examiner un projet de loi de finances rectifi-cative pour 1975. Le décret de convocation pris par le président de la République est paru au Journal officiel du 28 août.

# DÉFENSE

# directeur de l'École polytechnique

Drouin ; Comme commandant de 43° division militaire, le général de brigade Verguet ;

teur des transmissions du 2º corps d'armée et des forces françaises en Allemagne, le général de brigade Comes.

- Est élevé :

Né lo 6 février t910 à Jaco Bellecombette (Savoiet, l'amiral Gérard Daille a appartenu de juin 1958 à moi 1960 à l'état-major parti-euller du général de Gaulle. En février 1972, il a été nommé préfot de la II- région marittme à Brest.]

- Sont promus: Au grade de vice-amiral : les contre-amiraux Wagrenier et Jaffreiot : au grade de contre-amiral : les cepitaines de vaisseau De Queylar, Ausseur. Orosco. - Sont nommés :

Iné le 16 mai 1819 à Neutilly-sur-Seine, la vice-amiral Wacrenter a été de 1964 à 1867 adjoint au directeur des centres d'expérimentations nu-cléaires. Auditeur, en 1967, du Centre des hautes études militaires et à l'Institut des hautes études de dé-fense nationale, il pretid, en 1968, la commandement du porte-avions a Cleméncesu a. Nommé contre-emiral en 1972, il e été directeur adjoint du personnel militaire de la marine. En 1974, il, est nonmé ad-joint à l'amiral commandant supé-rieur des forces armées de la Poly-eésie française.]

# Le général Augier est nommé

Sur la proposition de M. Yvon Bourges, ministre de la défense, le conseil des ministres du mer-credi 27 août a approuvé les promotions et nominations sui-

Le général de corps d'armée Dubost est nommé directeur des centres d'expérimentations nu-cléaires.

¡Né le 20 septembre 1819 à Haeo! ¡Tonkin], le général de corps d'arméa Dubost est encien élève de l'Ecole polytechnique. Nommé sonseher de l'état-major de l'armée de terre en 1973, il rempiaçait te l'acut de ta même année lo général Bigeard au commandement supérieur des au commandement supérieur des forces françaises du sud de l'océan Indien. Le géoéral Dubost était directeur adjoint des realres d'expé-rimentation nucléaire depuis te 1° juin 1975.]

Le général de brigade Augier est nommé directeur de l'Ecole polytechnique.

¡Né le 22 mars 1922 à Draguignan ¡Var!, le générat de brigade Augier, eagagé votombaire en 1945, est ancien étéve de l'Ecole polytechnique. Com-mandant des transmissions en Algè-rie en 1961. Il est, en 1962, nomme à l'état-major de t'armée de terre. En 1971, U est commandant et direc-teur de l'exploitation des transmis-pions de l'armée de terre. En 1972. Il est nommé générat da brigade.]

- Sont nommés.: Comme premier adjoint du genéral commandant la IV région militaire, le général de division

Jeanblanc : Comme adjoint au général commandant la 11" division parachu-tiste, le général de brigade

Comme commandant et direc-

MARINE.

Au rang et appellation d'amiral, le vice-amiral d'escadre Daille.

Comme préfet maritime de la Ira région /Cherbourg), le vice-amiral Wagrenier;

Comme président de la commission permanente des essais des latiments de la flotte, le vice-amiral d'escadre Sanguinetti; comme adjoint au préfet maritime de la III» région, le vice-amir

NOMINATIONS MILITAIRES

ral Jaffrelot : comme chef de la rai Jaireiot; comme chei de l'état-major de la marine et chef du service central de l'aéronautique nevale, le contre-amiral Scurdino: comme commandant les porte-avions et l'avietion embar-quée, le contre-amiral Menettrier;

comme commandant l'arrondisse-ment maritime-de Rochefort, le contre-emiral Chaumeil Né le 9 mai 1917 au Caire, le vice-amiral d'escadre Antoine San-guinetit, après avoir commandé tes porte-svions et l'avistion embar-quée, a été hommé major général de la marine nationale en février 1972. Après la publication de trois articles porus dans le Monde 113, articles porus dans le Monde (18, 20 et 21 septembre 1974) sous le ttere : « Autocritique de l'institution titre ; « Autocritique de l'institution militaire ». le vice-amiral d'escadre Sanguinetti se voyait rotirer, par to gouvenement, des fonctions qui feissient de tui la deuxième autorité de la marine après le chef d'étatmajor. Depuis décembre 1974, le frère de l'ancien secrétaire général de l'U.D.R. appartienait en cerps des officiers généraux, mats n'avait plus d'emploi défini.]

● AIR.

--- Est nomme :

Comme membre du Consell su-périeur de l'armée de l'air pour 1975, le général de corps aérien Souviat, en remplacement du général de corps aérien Girand. -- Est promu :

Aux rang et eppelletion de général de corps aérien, le géné-ral de division aérienne Auriol. Le général de division aérienne Simon est nommé directeur général central du matériel de l'armée

ARMEMENT.

-- Est promu : Au grade d'ingénieur général de classe, l'ingénieur général Allart.

- Sont nommės :

Comme directeur des construc-tions et armes navales de Brest, t'ingénieur général de 1° classe Deveuchelle : comme directeur adjoint des constructions et armes nevales de Brest, l'ingénieur de 2º classo Baures



Les Lisses de France 98 bd haussmann Paris 8 tél. 522 88 25 / 88 68

. the truth 60

The state of the s

A TRACES A

THE PERSON NAMED IN THE PE

the second second

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

THE PARTY CON

peres à Roland

tent leaders

- to the trees cents

e castra-

and de la steel

in warpies

to the same was lancent

and the manufacture. . :: ::::::::: Game

pris - in this repositions

the partitions of the partitions

per norther that legites

Lie gerer ie Bastia est

6 soni iom-

....cusement

. : arrarades. mes

rene terblesse la

interes à sa jamille.

UNE PROTESTATION

DES JOURNALISTES

-

Communication of the contract of the contract

Property presents à Bastla

affrontements de cette nutt

Steps or control a conduite state des C.C.S., qui est state des C.C.S., qui est state i frappe deux réporters

daphes manis de leur brassard

beie et charge à maiates

a les membres de la presse, même Jusqu'à leur jeter des

d les injuriant, v

ALGER, 1960

litti, temble-:-il, remonier

denanche 24 Janvier 1969 Remonter trace d'émentiers

spontanement sur des

entants des forces de l'or-

o l'emute qui ent lleu, ce l'emute qui ent lleu, ce l'emute qui ent lleu, ce l'accept à Alger, causa en la larger de dix-neur personne dix d'entre elles étant la ment d'entre elles étant

the tile.

brant toute la journée, où la frait vu s'attairer M. Pierre dellarde, alors député d'Alger,

A Joseph Ortiz, président du

in battonal français, des interests de toule s'étaient

selts, ainsi que der rassem-bran dus le quartier popu-de Bah-el-dued, au bas de

tabab ou près du tunnel

isses sur la chaussée.

..... CR.b., Gotath-

Tolly . . . - N. colas, pour

IN TELEGRAMME

M. PONIATOWSKI

.... . . . prerzes sur

The second second

part to manifestatio.

The later set is interest
to Chil. and ritates
eve to pass-politerize.

LES J. H. H. Des comp
ent. Option for the comp
ent. Option for the Chil.

Chil. describe familie care
to manufact. determine in own
gree.

peçulvent l'action de m 20 fa. semi-publication.

A SELL'ERS. Les l'actions de minima du côté des formes de man court, qualitate fatte des proposes de l'action de le Conferté de Sun comment à Ablaire, auté des mais riporté aux minimalies des les l'actions de la comment de la comment de l'actions de la comment de

renforte de gradutures 2 M. 30. Le blien officiel nique par lu sons-préfective billé, pour les forèse de la marce, hait lieute fraité et hait qui les le se le serve de la plate de la plate Admi-l'école famille par les prédections le mais le mais

trouvé chez eux des arm le estible à été nétime suit 10 SECTIONS OF THE WARDS et des gentarmie techtic place à l'autie est jere le Giffe, puidet de l corse, lante en appet su

apporte una Tracasa di
ce sens.
L'économie jointure
n'a introduit des résest
considération apour fou
l'organisation finations des
affecte la croissance Di
ture spatiale sistement
premier affet de graite
des déscriblés y public s
formés de frésident de graite
qu'avec l'entérieur una
urbaine permet afrai de
ment structure de consideration
de services.

développe agalement de cités effetimes a d'all Certaines associations de pace a d'apprensient p résidentiels, de com essociés à un gystème sor rel qui favorise la compo concrète et réduit ja se

de premiers cours de reu
destroit vers 12 heures et
disc inveron trois quarts here lipres, Seion 12 plupart aciditaces recueillis y tendignaces recueium a see el émanant notamment des coups de feu avalent des manifestants de luit des manifestants de luit des manifestants de luit des déclarée telt, dieer avait été déclarée ten de slège à 19 h. 53 et Mail de Gaulle avait, als i de Gaulle avait, als atain de Gaulle avait, als and maile, ie land, lancé ataitiant l'émente de la matrais coup porté à la un bien collectif tung indivisible, indivisible marche

theme lundi. M. Michel de la torage ministre. avait

œ.

# M. Giscard d'Estaing : le gouvernement mettra en œuvre tous les moyens pour organiser le progrès de l'île

Comme nous l'avons indique dans nos dernières éditions de mercredi, le conseil des minis-tres du 27 août a, sur propositios du premier ministre et du ministre de l'intérieur, décide la dissolution du mouvement antonomiste corse Action pour la renaissance de la Corse (ARC), en vertu de la loi du 10 jenvier 1936.

M. Giscard d'Estaing a fait la déclaration suivante :

« Les douloureux événements sont déroulés en Corse doi vent nécessairement, en raison de ta forme d'organisation choisle et de l'utilisation d'armes de guerre contre les forces de l'ordre, être sévèrement sanctionnés. Simulta-

#### L'ARC: DE L'ACTION RÉGIONALISTE A LA LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE

L'ARC a été créée en 1967 soos le nom d'Action régionaliste corse. Elle est devenue Action pour la renaissance de la Corse lors de son septième congrès, à Cateraggio, qui avait révélé one orientation aolonomiste.

Dirigée par deux médectas, les

frères Max et Edmond Simeooi, PARC avait sei, jusqu'aox évê-nements d'Alèria, dans oos stricts tégalité. Forte de plu-sienra millers de militants, l'assoclatioo a révol des toules importantes lors de ses deox gerniers contrès à Corte : goinse mille personnes en 1974, six mille en 1975 (a le Moode : du 20 aoôt). Jouant un rôle politique aoa oégligeable, elle avait notamment extré le renvol an préfet, 20quel succéda, en février 1975 M. Glily, et., laformé l'ONU de ses reveodica-

Lors de son Gernier congrés, on avail constaté un certain anreissement de monvement qui appelait, pour la première fois, à une e lutte révolutionnaire de

- L'association, dit l'article

premier ds la loi du 1" juil-

laquelle deux ou plusieurs psr-

sonnes metieni en commun

d'une teçon permanenie isurs

connaissences ou leur activité

dans un but eutrs que de par-

lager des bénéfices. » Les juris-

tes Iraditionelistes désignant

cette démarche sous le nom

d'effectio societalis, c'est-à-dire,

plua simplement, le désir d'egir

encemble pour l'accomplissement

d'un objet commun aux membres

· - Seront dissous, dil l'article

premier de la loi du 10 jan-

vier 1936 sur les groupes de

combat, toules les essociations

ou groupemenis de tali, 1º qui

tions ermées dans le rue ; (...)

3" qui sursieni pour but de por-

ter efleinte à l'intégrilà du ter-

- Le délit de ligue dissoute,

dit encore la toi de 1938, est

puni d'un emptisonnement de six

mois à deux ans el d'une amende

de 60 trancs à 18 000 frencs.

Devront être contisqués les uni-

tormes. Ineignes ou emblèmes

(...) ainsi que toutes armes. Les

biens de l'associetion dissoute

seront placés sous séquestre.

l'ARC, aulourd'hui dissoute, rem-

plissalt tout à le fois les condi-

tions exigées par la loi de 1901

et tes critères déterminés par

LE PARTI DU PEUPLE CORSE POUR L'AUTONOMIE

(P.P.C.A.) : a En prononçant la dissolation de l'ARC, le gouverne-

ment n'a pas tenu compte des

avertissements des pairiotes cor-ses. It en portera la responsabilité

(...). Si aucun patriote corse n'est à l'abri de la répression, aucun représentant de l'ordre colonial

M. PAUL GIACOMI, ancien député U.D.R. de la Corse : « It y a un problème corse.

qui ne peut être resolu que si

l'on connaît le caractère corse.

fait du sens de l'honneur, de

l'autorité et de la justice (...).
Aucun Corse ne saurait prendre
la déjense des escrocs et des
trafiquants de vins. La justice
doit passer, rapide, sereine et
sévère. La répression brutale en
Corse servit plus et un crime.

Corse serait plus qu'un crime, ce serait une fauts. Un dialogue

représentant de l'ordre colo n'est en sécurité en Corse.»

It n'est guare douleux que

ritoire national (...). -

oquereient des manifeste-

iel 1901, est

du groupe.

1901 ou 1936 ?

nement, nous devons dire à la nement, nous devons dire à la population corse qu'elle bénéficte de mon affection et de la consi-dération de la communauté fran-çaise, à laquelle elle appartient. Personne ne peut ignorer, en ellet le rôle que la Corse o joué dans notre histoire nationale et l'émmente contribution qu'elle apporte à la vie de aos administrations et à noire rayonnement extérieur. Le gouvernement conttnuera à mettre en œuvre tous tes moyens nécessaires pour organi-ser le progrès économique et so-cial de la Corse dans te respect de sa compétence régionale et en

D'eutre part, M. Rossi, porte parole du gouvernement, a indi-que que « te gouvernement fait ta distinction entre les régiona-tistes de bonne foi et ceux qui utilisent les difficultés de la situation économique actuelle pour entretenir la subversion. Le gouvernement entend noursutore ses elloris, elloris qu'il a entrepris en accordant, le 10 juillet dernier. 24 millions de francs au titre de l'aménagement du territoire pour la Corse ».

concertation étroite avec les

### LE DÉCRET DE DISSOLUTION

Le Journal officiel du 28 août publie le décret de dissolution pris au conseil des ministres du 27 août. Il est ainsi rédigé: ARTICLE 1st. - Est et demeure dissoute t'association dénommée Action pour ta renaissance de la Corse, dont le siège est fizé à Bastia, 19, boulevard du Géaérai

ARTICLE 2. — Le premier ministre et le ministre d'État. ministre de l'intérieur, sont char-gès, chacun en ce qu'i le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiale-

ment en vigueur.
Fait à Paris le 27 août 1975.
Le décret, signe du président de la République, est contresigné par MML Jacques Chirac et Michel Poniatowski.

celle de 1936. Pour un bul légi-

lime, mame s'il est, dans le sens

adhérents de l'ARC, ou les plus

lièvreux de ceux qui e'en récis-

meni, ont choisi des moyens non

pas contestables mais condem-

nables, puleque trols morts -

à ce jour - en soni résultées,

ressemble ces militants e mein-

tenent disperu? Evidemment

non. M. Lecanuet l'avait d'eil-

leure bisn comprie qui, evec une

circonspection qui lui est propre, reconneisseit, semble-t-ii,

gu'une dissolution ne pouvelt

être envisagée que si le seula

finslilé de l'ARC était l'eclion

subvereive. Tel n'est pas le cas

Ce que l'on peut encore appe-

lei le sous-développement de la

Cores et dont, sons doute, les

causes n'ont pas étà suffisam-

ment recherchées ou evouées.

lémoigne que le nelssance de

l'ARC ne pouvail evoir pour seul

but le désordre et le meurtre.

C'esi dire que le geste d'eutorité

de gouvernement venent après

d'autres, plus concilients, du ministre de l'intérieur, pour ne

pes dire accommodents, lorsqu'il

s'est agl du départ des mutins

Sinon, on vient ds le voir, ces

doit s'engager entre le gouver-noment, les élus et la population, pour résoudre, une jois pour loutes, les problèmes en sus-

• LE CONSEIL MUNICIPAL

D'AJACCIO ET LE COMITE CENTRAL BONAPARTISTE,

réunis mercredi 27 août en séance extraordinaire, ont publié une déclaration commune qui

regrette que a les justes reven-

dications de la population corse, exprimées à maintes représes par ses élus, n'aient pas été prises en considération en temps plus opportun ». Ils ajoutent que, « re-

jetant l'autonomisme et le sepa-ratisme qui s'en suivrait inévi-

tabtement, ils renouvellent teur

ferme attachement à la nation française et demandent que

soient prises d'extrême urgence

les mesures qui s'imposent en vue du développement harmo-nieux de la Corse ».

PHILIPPE BOUCHER.

nouvesus désordres, ces nou-

d'Aleria, risque bien de n'evoir

blen sûr.

pas de sulte.

DES RÉACTIONS EN CORSE

Est-ce à dire que ce qui a

#### Nuit d'émeute à Bastia

Au lever du jout, ce jeudi malin, Basile ollre un epectacle de désolu-tion. Sur la piece Saini-Nicolas, eux ebords de la sous-préfecture, de larges iraces de sang meculent le so), jonché d'une multilude de douilles d'armes de ouerre et de cartouches de fusile de chesse pour gros gibier.

Après avoir bouclé tout le centre de le ville ainsi que les petites artères aboutiesent à la sous-préfecture, et mle en position des euto-mitralileuses sur le boulevard Paoli, les forces de l'ordre perquisitionnent dens les immeubles de la pisce Saint-Nicolas où de nombreux tireurs e'étalent embusqués dans te nuit. La populetion de Basila semble atterrée par la violence des effrontements.

Oens le soirée du mercredi 27 eoût, vers 22 h 30 quelques centelnes de jeunes eutomobilistes s'étalent emblés eux eborde du elège de l'Action pour le renaissence de la Corse (ARC), organisation que venail de dissoudre le conseil des ministres. Les jeunes gens sembletent décidés à - passer à l'ection - tandle que des responsables de l'ARC tentalent de les raisonner en leur expliquent qu'il felisii maintenent - développer l'ection politique - et ne pes donner des prétextes à Ponistowski --

### DEUX COMMENTAIRES DE LA PRESSE PARISIENNE

L'HUMANITE : des formules

CTEUSOS.

« Au moment meme où M. Giscard d'Estaing assurait la popu-lation corse de son « affection ». le conseil des ministres décidail de dissoudre le mouvement auto-nomisle ARC et M. Ponialouskt faisatt embarquer deux escadrons lourds de gendarmerie mobile. Certes, nous condamnons tes actes violents, les melhodes des commandos armés minoritaires, Mais résoudre les arands problèmes de la Corse, une vaste concertation avec les élus, les organisations représentatives de la population et des mesures concrètes, une oide économique à la mesure des problèmes posés. M. Giscard d'Estaing se contente de formules creuses. et il envoie d'autres contingents de gendarmes avec, probablement, des automitrailleuses, comme à

LE QUOTIDIEN DE PARIS : à la

(MARCEL VEYRIER.)

(PHILIPPE TESSON.)

limite de l'inconsequence. « C'est bien d'affection qu'il s'agit et dont les Corses ont besoin, et décidément M. Giscard d'Estaing est un tocorrigible sentirisque de ne pas salisfaire tes impatiences corses. La gravite du problème exigeait un autre registre. Celui-ci est trop jutile, et à la limite de l'inconsequence.

de l'unité nationale.

nous a déclaré :

M. Alexandre Sanguinetti, an-clen secrétaire général de l'U.D.R.,

« L'exaltation de la jeunesse a

procher à ces garçons qui sont intoxiques et qui jouent aux

murs qui constituent une extraor-dinaire résurgence de fascisme.

Malgré ces exhortations, les jeunes lemps auparavant vers la sousprélecture, des groupes de manilesmenlleetents commencent à harceler les C.R.S. stationnès dans les jardins de la sous-prétecture, qui de pierres et de barres de ler ripostent à coups de grenades les vitrines de plusieure benques et lacrymogènes. Jusqu'à 1 heure du saccagent les locaux de l'agence melin, ces harcèlements vont ainsi Air Inter. Les C.R.S. reviennent et paursulvre. Des véhicutes de chergent apiès avoir lancé des gre-C.R.S. qui patrouillaient dans le centre de le ville soni bombardes à coups de pierres et de bouteilles. Leurs occupants répondent per plu-eieurs charges brèves meie violentes.

Régions

et nation

(Suite de la première page.)

Ne fout-il pas alors reparter

du pouvair régional, cher à M. Jean-Jacques Serven-Schrei-

ber? Ce n'est pas la laborieuse

réformette de la loi de 1972

qui peut en tenir lieu. Ni le

nombre — trop élevé, — ni

le découpage — trap adminis-

Instif — des régions, ni la

composition ortificielle, ni les

pouvoirs réduits des consells

regionoux, ne repondront dura-

blement oux aspirations et oux

besoins des régions, surtout

périphériques. L'application des

mêmes structures à toutes les

régions ne ceut de laute facan

correspondre à leur spécificité.

Là aussi l'unité ne devrait pas

ètre l'uniformité. L'Alsace o

une législation particulière en

bien des domaines. S'en porte-

1-elle plus mal depuis la guerre.

même si le diolecte mériterait

Pour les Corses, dant beau-

coup ont perdu confiance dans

leurs élus et dont la plupart

refusent le séporatisme, un

grand effort d'imagination et

de réalisme pourra seul apaiser

les esprits et sotisfoire enfin

Le gauvemement devra s'v

employer sons ottendre que lo

sécurité soit totalement goron-

tie, surtout dons cette ile, s'il

ne veut pas retomber dans les

errements de tant de ses pré-

pas menacé, on juge inutiles de

véritables réformes; quand il

est troublé, on les retorde ou

C'est oinsi que noissent tôt

ou tard les conflits et les

on s'y reluse ou nom de

torité de l'État.

dromes.

LES COMMENTAIRES DES PERSONNALITÉS POLITIQUE

décesseurs : quand l'ordre n'est

les ospirations régionalistes.

plus d'égards?

#### nades lacrymogènes. Co n'est que vers 2 h. 15, ce Jeudi matin. que les premiers coups de leu sont tirès, alors que les lorces de l'ordra sont groupées dene le bas de la place Saint-Vers 1 h. 30, alors que les C. R. S. se sont retirés quelque Nicolas, non loin de le sous-

prélecture. Postés dans le haut de la place, les tireurs visent avec une efficacité diabolique les C.R.S., qui s'écartent des cemions. Oens le bas de la place, la confusion est toale. Des C.R.S. courent dans tous les sens. Oeux d'entre eux s'écroulent, louchée à l'ebdomen. Leurs camarades les treinent par les épaules pour les mettre à l'abri. La fusillade est

sssourdissante. Plusieurs C.R.S., voyant leurs camaredes lombés, demendent l'autorisation de tirer à l'aide de leurs mousquetons. Soudein l'un d'entre eux, à l'avant d'un tourcon, se prépare à épauler, mais un gredé le relien/ par ls manche.

### 3 heures : l'ordre de riposter

Ce n'est qu'à 3 heures que l'ordre de riposter, en cas de légitime dèfense, est donné. Trois C.R.S. tirent eulometique sur tous les lampadaires du bas de la place Sainl-Nicolas. le plongeant dans l'obscurité. Des gaz tumigénes, pour dissimuler les C.R.S. aux tireurs, son: répandus devant les tourgons. Les C.R.S. font leu à travers ce brouillard artificiel tandis que les essalliants continuent à - ajuster - les camions pleces devent la sous-préfecture. Un jeune C.R.S. hurle à l'adresse des tireurs inconnus :

A 3 h. 45. l'ordre de repli sur le sous-prélecture esi donné. Les C.R.S.

Au quelrième élege du bâtiment,

(Suite de la première page.)

munique eu minisière de l'intérieur lourd bilan de la nuil : un mort, quatorae blessés (dont un dans un élet désespéré). Tous les fonction naires présents sont ailencieux On ne conneit pas le nombre des blesses eventuels parmi lee manifestants. Le sous-préfet annonce l'errivée

en ville des gandarmes mobiles. De la fenèire de la sous-préfecture, on lee voit contrôler, assez rudement d'eilleurs, les rares automobilistes qui circulent en ville, alors que le jour commence à poindre.



- Barrez-vous ! -

reiluent péle-mêle vers le bătiment et s'installent dans le hall d'entrée. Les visages son: lendus, les Iraits lirès, le sous-prélet, M. Jacques Guérin, calme, en menches de chemise, com-

# L'ARC a été débordée parole, en prend pour vingt ans,

Les militants de l'ARC affir-Corses demanderont alors à lui provocation. « On tiendra bon. S'il y a des ouvures de ci, de là, il faudra les imputer a des élèments isoles que nous ne controlons pas. Pour notre part, nous entendons continuer le combat sur le terrain politique : former dans lous les rillages des comilés de soutien aux patrioles emprisonnes. Yous sommes — responsables, polients mais décidés — aux ordres du secrétaire pénéral de notre mou-

secrétaire péuéral de notre mou-vement, Max Simeoni. » Il semble que l'ARC veuille se maintenir, se ressaisir, réflé-chir sur le passé et préparer l'avenir. Dans ces conditions, il est probable qu'elle ne réagira pas avant que le « processus de répression » n'ait été conduit à son terme

à son terme. a Nous attendons de connaître les condamnations qui seront infligées à nos camarades », précisent certains responsables. « Si Edmond Simeoni, notre porte-

tenir compagnie en prison 2, lance un militant. a Ce n'est pas en arrétant un homme qu'on arrête la marche en avant des neuples. n

La chasse aux insurgés d'Alé-ria, qui continue, crée un climat trouble peu propice à l'oubli et à l'epaisement. Les insulaires souhaitent qu'on en finisse au plus vite de jouer sinsi aux gendarmes et aux voleurs. Il y s peut-être des sanctions pénales s prendre, mais surtout des solutions politiques à adopter pour sortir l'Île de Beauté de ce cauchemar. Pour le moment, Paris se contente d'assurer la Corse de son a affection » et de sa consi dération. Des mots qui laissent de glace les insulaires tant ils en oot entendu, et ne peuvent empêcher les plus durs d'entre eux de sombrer dans le violence.

JACQUES DE BARRIN.

toujours eu des consequences dramatiques. Il n'y a rien à re-M. Libert Bou, président de le mission interministérielle pour l'aménegement et l'équipement de la Corse, a déclaré, mercredi gendarmes et aux voleurs. Les coupables, ce sont les hommes D'ailleurs, les mouvement auto-nomistes corses d'avant-guerre ont fini dans la collaboration.»

M. Sanguinetti a poursuivi :
e Toul ceci ne signifie pas que
les revendicotions ne sont pas
légitimes. Mais c'est à l'intérieur
de l'unité nationale qu'elles peuvent et doivent être satisfailes. pas à coup de gendarmes, mais pas a coup de gendarmes, mas grâce au soutien populaire. Seuls les Corses peuvent remettre de t'ordre. Les gendarmes ne sont tà que pour faire face aux exac-tions avec t'accord de la popu-lation.»

### M. ZUCCARELLI : Un référendum dans l'ile.

M. Jean Zuccarelli, maire de Bastla, député radical de gauche : « En démocratie, le peuple est représenté par les élus qu'il s'est represente par les élus qu'il s'est donnés. et personnellement je pense qu'il jaudrait le consulter, ce peuple corse, justement à travers ce problème de l'autonomie. It jaut t'interroger rapidement, la Constitution t'autorise, au besoin même par un référendum (\_). Ce que nous ne voudrions pas, c'est recommencer l'histoire des Comores, et que les Corses atta-Comores, et que les Corses atta-chés à la France subissent le sort des habitants de Mayotte.»

■ LE P.S.U. a spulient de toutes ses forces le Front coatre la ré-pression qui s'est constitué en Corse s et sppelle a toutes les or-ganisations politiques et syndicales du monvement ouvrier à amplifier la profestation néces-saire ». Il demande « la libéra-tion pure et simple d'Edmond Simeoni et des autres détenus et oue s'engage une discussion pour que le peuple corse — en tant que tel — puisse devenir maître de son destin ».

### M. SANGUINETTI : A l'intérieur | M. LIBERT BOU : Quand les meurfriers seront châtiés. les choses reprendront leur cours normal.

27 août, à France-Inter : « Quand j'ai commence ma mission, parm les autonomisles, tes extremistes tous ont dit: « Vous étes pletn » de bonne volonié, mais vous » arrivez trop tard; vous n'aurez » pas le temps de jaire quelque » chose ; cela fait trop longtemps > que nous attendons; les pro-» blèmes ne peuvent pas être » réglès aur le plan économique » dans te cadre des structures actuelles. C'est le problème pott-» tique qui est posc. » Maigré tout, j'ai commence ma taclie, et f'at recueillt é g a le m e n t leurs

M. Libert Bou e ejouté : « Les journées de Corte ont incité t'ARC à durcir ses positions, et elle a voulu tenter une opération sur le terrain, qui a mai tourné. Elle a vait, d'affleurs, un caractère thsurrectionnel, par te fait que les hommes étatent armés, parait-il, de fusils de chasse. Mais, lorsqu'on aura châtié les coupables du meurtre (car il faut les cludier; en Corse, tout le monde le comprendi, je pense que les cho-ses reprendront leurs cours normal. Pour ma part, je considere que ma mission n'est pas termi-née. >

### M. HECTOR ROLLAND : Des sanctions exemplaires.

Le groupe de réflexion et de Le groupe de l'Al-proposition animé par M. Hector Rolland, député U.D.R. de l'Al-de l'Allter, demande, dans une décla-ration publiée mercredi 27 août, que « des sanctions exemplaires soient prises contre les respon-sables des événements dramasantes de la Carse ». Il réclame en outre « que la peine de mort soit rétablie dans les faits n devant « la multiplication des crimes, notamment contre les personnes agées, sans défense, les attentats et kidnoppings ».

# Armes de guerre et armes de chasse

guerre, ermes et munitions est réglementée en France par la loi (décret nº 73 364 du 12 mars 1973, relatil à l'application du armes sont ctsssées, reppeionsle, en huit celégories : les trois premières concernent les matériels de guerre : le qualrième regroupe les ermes dites de délense st leurs munitions ; ls cinquiàme, les ermes de chasse; la sixième, les ermes blanches : la septième, les ermes de tir de loire ou de seion faierms, signalisetion, slertsr) : ta huitième, les armes historiques et de collec-Le venie, la déleniion et le

port des metériels, simes el munitions des quaire premières cetégories sont Interdits, saut eutorisstion. En revanche, liberté est isissée pour les catégories 5. 6. 7 el B. Dans ta cinquième catégorie

(ermes de chasse) on trouve les ermes à canons lisses susceptibles de lirer des certouches à petite piombs, des cartouches à chevrotines et même des balles. mais eussi des carabines dites de grande chasse à cenon rayé qui utilisent des munitions proches des munitions de guerre. Si lo tir à chevrolines en cenons lisses est meintenent Interdit, le législateur estiment

La vilesse à le sortie du canon d'une baile 7 x 64, calibre couramment utilisé en Europe pour les onquiés, trôle les 850 metres/seconde el son énergie cinétique est, encore à 100 mèltes, de 350 kilogrammes/

Une cerabine populerisée par les westerns, la Winchester 30-30 el qui entre dans la cinquième cstėgorie tire une munition moins repide el moins puisante à pointe creuse ou de type semi-blindée. Dens des limites de distance moyenne, elle esi lout aussi morteile. - C. L

La vente des matériels de

celle munition dangereuse (risque

de dispersion). Je lir è balte est autorisé pour les ongulés. Celle munition en calibre 12 sort du canon à 430 mètres/seconde evec une energie cinélique de 340 kilogremmes/mètre. A ture d'exemple un sanglier ou un cert est loudroyé par une balle dont l'énergie stielni 250 kilogrammes/

Les carabines à canon ravé de grande chasse sont encore plus pulssanles et utilisent des munitions très précises à battes blindées ou semi-blindées é pointe molle (expansives) dont les ellets sont dévestateurs (choc nerveux intense, écistemeni des organes, elc.). Les certouches se présentent à qualques détails près comma celles que l'on utilise dens les tusils de guerre.

nat ripote a ripote a bina autorido per los pira los Lacras governos action Vent a marina de la PRESE DE LA RÉGION matte de la 1984, lange as Programmistre an calcur pur les entes de main at SELECT. ............... Corse le tale-AC DESCT DE LA MATERIA :: !=unsmeitre graupement. message c:-

tout le centre de la ville ! fuels relamifeurs note in ris one but trademit. Some leases much rampion & 6000 de l'AMC. Los relamin. er les balles dans les rues sont fondit que les passents. I HETRES. La conseil D ordre et I H. 30. - Le bilan efficiel erre des trois titte in mer fätti-The same of the sa

and the accommises one

Une approci

L'impatt affectif et poi vocable régional dans l' française contemparature second plant les réalités miques régionales. Et po-est essential d'anaminer régional distant et été tout au moins en été L'avenantient régional favouser l'entir écon L'ouvrage de Jean-Cha-tin, un de nos meties rin, un de nos melles cialistes de Pérsonnis I apporte una rédonse din

de services.

rendent cet ensemble i l'invention comme à cervie de technologies. sations de siructures éc plus efficientes. Elles

Le region, land struct permettre de consuler : tion des désabilités de créatrices. La pression mouvement regions de lage lié à la diffusion et

2019/2019

ES ÉVÉNEMENT

Bastia

ité débord

10.00

12272 GE BYRR

re et arme, de chas

#### MERCREDI

13 HEURES. — Le censeil des mi-nistres a décidé la dissolntion du meuvement antonomiste ARC en vertu de la loi du 16 janvier 1936. A Bastia, des que la nouvelle est

conne per radio, les militants de l'ARC manifestent devant le siège de l'association et commencent à distribuer des tracts dans les rues. M. Max Simeoni, un des respon-sables de l'ARC, déclare : « Le gonvernement a commis uno faute extrêmement grave. >

extremement grave. »
D'autre part, treize mandats
d'arrêt out été lancés contre des
participants présumés des éténements d'Alfeils.
16 H. 39. — L'arrêté do dissoln-

ion du monvement est offi-elellement signitié aux responsa-bles au siège de l'ARC, à Bastla, per la commissaire central de la ville, M. Gimlez. A Ajaccio et à Corte, les documents qui se tronvent dans les locaux de l'ARC sout jetés par les fenêtres. DANS LA SOIRES : un attentat à

l'explosif est perpétré contre les bureau d'une entreprise de travaux publics, à Ataccia.

publics, à Ajaccia.

Trois des militants de l'ARC arrêtés la veille sont libérés à Marseille. Parmi eux, M. Roland Simeoni, frère des deux leaders de PARC.

VEES 22 H. 36. - Deux à trois cents jeunes antonomistes se rassem-bient aux abords du siège de l'organisation dissoute, à nue cin-quantaine de mêtres de la sous-préfecture. En dépit des appels an calme lancés par les responsables de l'ARC, les jounes gens lanceut des bouteilles et des pierres sur les C.R.S. qui se tronvent dans les tardins do la sous-préfecture. 23 HEURES. - Les C.R.S. riposteut par des jets de grenades lacrymo-gènes. Deux tonristes sout légère-

23 H. 30. — Le ceutre de Bastia est quadrillé par les C.R.S., notamment la place Seint-Nicolas, ponr

#### UN TÉLÉGRAMME DE M. PONIATOWSKI AU PRÉFET DE LA RÉGION

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a adressé ce mercredi matta au préfet de la régiou Corse le télégramme suivant

€ Je vous prie de transmettre on communiant au groupement CRS. de Bastia le message ci-mps: « Des gardiens de la paix files CRS. 48, 30 et 6 sont tom-des à Bastia sous les balles d'assassins embusques, alors qu'ils porticipoient au » rétablissement de l'ordre et » Je m'incline devant le mort de la C.R.S. 46, si douloureusement » éprouvée. J'odresse à sa fomille, ses chets et ses camarades, mes

> condoléances projon dément > émues. Aux blessés des trois > compagnies, fadresso mes félici-> tations pour leur courage et mes » vœux de guérison. A tous, je » dis la volonté du gouvernement n de poursuivre sons faiblesse la necherche et le châtiment des criminels.

### UNE PROTESTATION DES JOURNALISTES

Les reporters présents à Bastia ton des affrontements de cetta mut e protestent énergiquement — dans une déclaration — coutre la conduite inqualifiable des C.R.S., qui aut délibérément frappé deux reporters hotographes munis de leur brassard de presse et chargé à maintes reprises les membres de la presse, allant même jusqu'à leur jeter des pierres ramassées sur la chaussée. out en les injuriant.

# ALGER, 1960

Il faut, semble-t-li, remouter an dimanche 24 janvier 1968 pour retrouver trace d'émeutiers tirant spontanément sur des ntants des forces do l'ordre. L'émeute qui ent lion, ce dimanche-là à Alger, cause an dimanche-là à Alger, causa en effet la mort de dix-neuf per-sonnes, dix d'entre elles étant des membres du service d'erdra de la ville.

Durant toute la jaurnée, où Durant toute la jaurnee, de l'on avait vu a'affairer M. Pierre Lagallarde, alors député d'Alger, et M. Joseph Ortiz, président du Front national français, des victoient Front uational français, des monvements de feulo s'étaient produits, ainsi que des rassem-blements dans le quartier populeux de Bab-ei-Oued, au bas de la Kasbah on près du tunnel des facultés.

Les premiers coups de fen retentiront vers 18 beures at cesseront envirou trois quarts d'heure après. Selou la plupart des témolgnages recueills à l'époque, et émanant notamment de deux journalistes britannion deux journalistes britanniques, ces coups de feu avaient été le fait des manifestants français. Alger avait été déclarée en état de siège à 19 h. 53 et lo général de Gmille avait, des 2 h. 40 du matin, le lundi, lancé un messags qualifiant l'émeute de « mauvais coup parté à la France ».

Ce mema lundi, M. Michel Debré, premier ministre, avait fait un vayage-écleir à Alger.

pratéger un convol do matériel destiné à la gendameria qui dé-barque du car-ferry « Comté de Nice » et qui sort da la ville.

#### **JEUD!**

9 H. 30. - Nonveaux beurts entre des grospes de jeunes manifes-tants et le service d'ordre. Plusieurs vitriues do banques sont détruites à coups de pavés. I HEURE. — Les affrontements ont cessé et l'important dispositif de

police mis en place a été levé. Seules des patrouilles do gardlens de la paix et de C.R.S. circulent dans les rues de la ville. Un reporter photographe a été blessé à coups do crosse par un C.R.S. Les journalistes présente protesteut coutre l'attitude des farces de l'ordre. H. 30. — Des vitriues sont brisées

par les manifestants. Le siège d'Air Inter est à neuveau succagé. Les C.R.S., qui s'étalent retirés vers la sous-préfecture, chargent.
VERS 2 H. 15. — Des coups de fen
sout tirés sur les C.R.S., retranebés dernière leurs ears et leurs fonrgons, devant la sous-préfec-

sur la pace Saint-Nicelas. Trois C.R.S. sont grièvement blessés. HEURES. — Les C.R.S. ouvreot le fen evec leurs mousquetons sur les tireurs embusqués antonr de

M. Jacques Guérin, sous-préfet de Bastin, indiquera jeudi matiu, au micro d'Europe 1, que « la troupe a été antorisée à faire usage de ses armes lorsque ueus avons été sûrs que les blessés l'avaient été par balles et par ebevrotines ». H. 38. — Un C.R.S. est mort,

bult antres blessés, indique le sous-préfet de Bastia. B. 45. — Les ferces de l'erdre reçoiveut l'erdre de se replier sur la sous-préfecture.

HEURES. - La fusillade cesse. Eilan du côté des forces de l'ordre : un mert, quatorze blessés, dont un dans un étet désespéré, indique M. Guériu. a Nos hommes, comme à Aléria, ont été tirés. Ils ont riposté car cela était usces-saire. La riposte a bleu sur été autorisée par les plus bautes instances gouvernementales. n VERS 5 HEURES. — M. Zucarelli. maire de la ville, lance un appel au calme sur les ondes de France-

AU DEBUT DE LA MATINEE. - Des renforts de gendarmes mebiles arrivent à Bastia et quadrillent tout le centre de la ville. Plasieurs fasils mitraillours sont en butterie sur les trottoirs. Deux mitralileuses sout rangées à côté du siège de l'ARC. Les voitures eireu dans les rues sout fouillées alusi que les passants.

8 HEURES. — Le conseil municipal se réunit en séance extraordinaire. 8 H. 30. — Le bilan afficiel commuulqué par la sous-préfecture s'éta-blit, pour les forces de l'ordre, à un mort, buit blessés hospita-lisés et buit qui ue le sont pas. HETIERS. - Les immembles antour de la place Saint-Nicolas sont fauillés par les policiers. « Grâce raulles par les pontents, nous avons aux renseignements, nous avons mis la main sur lo on les anteurs présumés du conp de feu », an-nauce M. Gnêrin. a Des prenves ont été accumulées sur cux, qui sont très lourdes. Nous aveus trouvé chez eux des armes dant le calibre a été ntilisé cette euit. a 10 HEURES. — Le « bouclage » du centre de la ville par des C.R.S. et des gendarmes mobiles mis eu place à l'imbé est levé.

M. Gilly, préfet de la région corse, lance un appel es calme.

# De la dissolution à la fusillade Neuf personnes vont être déférées à la Cour de sûreté de l'État

Une information vs. être ouverte ce jeudi. 28 août à la Cour de sûreté de l'Etat, après les événements de la cave vinicole d'Aléria, le 22 août dernier. Après le libération, dans la soirée du 27 août, de M. Roland Simeoni, dirère du docteur Edmond Simeoni, dirères personnes, MM. Pierre Martelli et Jules Paoli, neur sutres personnes, MM. Edmond Simeoni et Pierre Susini, qui sont déjà à Paris, et MM. Edmond Simeoni et Pierre Susini, qui sont déjà à Paris, et MM. Vincent Tabarini, professeur au lycée de Bastia, Orsu-Mathieu Defendini, Pierre Paolacci, Paul-François Piccinini, Jean-François Guilichini, Dominique Tirolini, autre professeur à Bastia, et Louis Sarochi, qui, actuellement à Marselle, devraient être transférés à Paris ce jeudi 28 août.

Le transfert de M. Susini, qui

Tés non à la Cour de sûreté mais à des juridictions de droît communiqué du ministère de la justice publié mardi 26 août, l'Information cuverte par la Cour de sûreté el l'Est l'est sur la base des articles 86, 95 et 96 du code pênal.

Des peines politiques

Ces articles visent respectivement « l'attentat dont le but carre ment « l'attentat dont le but carre dé ( ) suit d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité de l'Etat, soit à porter atteixte à l'Etat, so

Le transfert de M. Susini, qui Le transfert de M. Susini, qui venait d'être amputé d'un pied et a eu un malaise cardiaque lorsqu'il apprit qu'il allait être emmené de Bastia à Faris, a provoqué une vive altercation entre le médecin traitant l'autonomiste à la polyclinique de Bastia et le médecin militaire chargé d'accompagner le blessé, la médecin traitant ayant dégagé toute responsabilité sur ce transto medecin traitant ayant degage toute responsabilité sur ce transport prématuré. M. Pierre Susini est maintenant à l'Hôtel-Dieu, dans la saile Cusco, où a également été transporté le docteur Edmond Simeoni, fatigué par plusieurs jours d'interrogatoire.

En Corse, treize des autonomistes ayant participé à l'occu-pation de la cave vinicole d'Aléria ont été recherchés toute la journée du 27 août. Ils auraient été reconnus par les enquêteurs de la police judiciaire grâce à des bandes d'actualité, ce qui risque fort de faire accuser les journalistes de collaboration avec la police, ou la police d'avoir abustivement soustraît ces bandes.

Aucune de ces treize personnes

— qui font l'objet de mandats
d'arrêt — n'aurait été encore

Enfin, après les manifestations de la nuit dernière, de nom-breuses personnes ont été arrêtées et de multiples perquisitions sont en cours à Bastia ce jeudi matin. La plupart de ceux qui ont été appréhendés devraient être défé-

En dehors de l'article 95, qui punit de mart le commandement de bandes armées, les deux autres textes prévoient des peines de détention criminelle, c'est-à-dire une peine politique par essence. Le problème se pose cependant de savoir quelle est la nature des infractions commises à l'occasion de ces délits politiques et, notamment, le meurtre des deux gendarmes et d'un C.R.S. Dans l'entretien qu'il avait en au micro d'Europe n° 1, mercredi (uos dernières éditions), M. Lecanuet ne s'était pas formellement prononcé sur ce point. En dehors de l'article 95, qui sur ce point.

sur ce point.

Cépendant, îi faut rappeler que la Cour de sûreté de l'Etat, créée par une loi du 15 janvier 1963 pour rempiacer d'autres juridictions d'exception nées des événements de l'O.A.S., est généralement considérée comme une juridiction politique. Sa compétence très large est définie en temps de paix à l'article 698 du code de procédure pénale, étant mé-sa procédure pénale, étant précisé que la Cour a compétence pour connaître des crimes et délits-connexes aux infractions contre la sûreté de l'Etat.

la surete de l'Etat.

La Cour est actuellement préside par M. Alain Simon, premier président. Son procureur général est M. Jean Jonquères. Ce dernier n'a pas, à la différence des parquets ordinaires, le droit de se saisir lui-même (opportunité des poursuites). Il doit poursuivre qui l'ordre écrit du ministre de la justice ».



(Dessin de CHENEZ.) -

# Une approche économique du phénomène régional

L'impact affectif et politique du vocable régional dans la société française contemporaine laisse au second plan les réalités économiques régionales. Et pourtant, il est essentiel d'examiner le dossier régional sinon en technocrate, tout au moins en économiste. L'avèuement régional peut-il favoriser l'essor économique? L'ouvrage de Jean-Claude Perrin, un de uos meilleurs spécialistes de l'économie régionale, apporte, une réponse décisive en ce sens. ce sens.

apporte une reputate declarate ce sens.

L'économie politique classique n'a introduit que récemment la considération pour l'espace. Or l'organisation spatiale des variables et des relations économiques affecte la croissance. Une structure spatiale adéquate a pour premier effet la « minimisation des désutilités » grâce à certaines formes de groupement dans l'espace d'activités qui entretiennent plus de relations entre elles qu'avec l'extérieur, une armeture urbaine permet ainsi un groupe et

plus de relations entre qu'avec l'extérieur, une armeture urbaine permet ainsi un groupement structuré de commerce et de services.

Une bonne structure spatiale développe également les «capacités créatrices» d'un ensemble. Certaines associations dens l'« espace » d'équipements productifs, résidentiels, de communication, associés à un système socio-culturel qui favorise la communication concrète et réduit la ségrégation, rendent cet ensemble plus apte à l'invention comme à la mise en ceuvre de technologies, de spécialisations, de structures économiques plus efficientes. Elles produisent un bien collectif supplémentaire, indivisible, immobile et hors marché.

marché.

La région, bien structurée, dolt permettre de cumuler minimisation des désutlités et capacités créatrices. La première étape du mouvement régional est le décollage lié à le diffusion et à l'ampli-

fication régionale des effets de croissance produits par la première génération de grandes industries puits à la constitution d'une nonvelle génération d'entreprises: les entreprises à marché régional.

La seconde étape du développement est l'acquisition par la région de capacités de croissonce autonomes et continues et notamment l'émergence de structures régionales de production. An cours de ces mutations naissent des régions d'entraînement et des régions un naît pas dans un cadre purement libéral J.-C. Perrin moutre que les déséquilibres interrégionaux sont forts en économie de marché car le marché spécule sur les différeuces de niveaux culturels et de potentiels économiques qui existent entre les régions au lieu de les corriger.

Un aménagement régional affe-

régions au lieu de les corriger.

Un aménagement régional adéquat n'est pas davantage assuré dans les régimes à planification autoritaire et centralisée : cette pratique est en porte-à-faux car elle ne correspond pas aux structures spatiales de l'économie. La comparaison que fait l'auteur entre la France et l'Allemagne fédérale est particulièrement révélatrice. Pour J.-C. Perrin, un système dirigiste centralisé tel que celui de la France cumule deux inconvénients : d'une part, en concentrant dans la capitale nationale les centralisé décisions privés et publics ainsi que les principaux services supérieurs, il comére à la région centrale un véritable monopole sur les facteurs les plus importants du développement; d'antre part, en privant la centrale et des pouvoirs indispensables, il sérilise les initiatives et le dynamisme des centres de décision régionaux. Il les empêche ainsi de promouvoir une action cohérente et efficace.

En revanche, le système fédéral de l'Allemagne de l'Ouest, dans lequel le découpage politique correspond assez bien aux struccorrespond assez bien aux structures spatio-économiques et dans
lequel le libéralisme est associé
à une certaine planification de
l'aménagement, a permis d'atteindre un équilibre spatial remarquable en même temps qu'un dynamisme régional généralisé.
J.-C. Perrin estime, au terme de
son étude, que la gestion adéquate
des structures économiques ne
peut être que le fait de la collectivité publique, les mécanismes du
marché paraissent inadéquats

ivité phblique, les mécanismes du marché paraissent inadéquats pour assurer un aménagement national de l'espace.

Trouver un équilibre régional suppose l'abandou ausst bien d'uncentralisme de type français que d'un libéralisme à l'américaine. Dans la conception de J.-C. Perrin, les découpages régionaux deviennent malléables, adaptés à leur fonction économique. Cela suppose, pletôt que la naissance de régions politiques, le foisonnement d'organismes décentralisés ad hoc de gestion adaptés à un temps et à un lieu. Dans un système administratif de type français où le structurel et l'institutème administratif de type fran-cais où le structurel et l'institu-tionnel prennent le pas sur le rela-tionnel, une telle mutation est particulièrement difficile à réali-ser. Notre pays paraît se porter-plus volontiers vers une régiona-lisation affective de type italien avec ses Jacqueries dracénoises que vers un aménagement écono-mique de l'espace. Peut-être est-ce une des maladies infantiles de la décentralisation dans un pays jusqu'ici si centralisé?

CHARLES DEBBASCH... Président de l'université do droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille:

\* Jean-Claude Perriu, le Dévelop-pement régional, P.U.F. 1974, collec-tion « SUP. L'économiste ».

# \_\_\_Libres\_opinions -

# L'INDISPENSABLE APAISEMENT

par NICOLAS ALFONSIL(\*)

A insi, plusieurs membres des forces de l'ordre euront été les victimes hutiles d'une double erreur : celle des autopomistes qui ont sous-estimé la capacité de réaction du gouvernement et se sont trouvés par la eulle dans l'obligation d'improviser ; celle, tout aussi grave à nos yeux mais moins explicable, des autorités responsables, qui ont maigre nos mises en garde, applique des schémas, nationaux en matière de maintien de l'ordre à une altuation locale particulière. L'arreur psychologique est gui ce point capitale, quand on sait que la violence est pour l'històlie corse un élément eussi permanent que le maquis pour sa géographie.

Ce drame, qui devait se dénouer en une pertie de poker, était sans doute inscrit dans les faits et n'est que le produit d'une longue cérie d'erreurs dont on récolte aujourd'hal les fruits amers. Tout était simple tant que l'île vivait repliée sur elle-même. Un

travall achema d'une étoile à l'autre, aur un soi fraret lon songe su mot « vacances » qui n'a pas d'équivalent en fangue corse et ce maigre, o ironie, un prejuge tenace sur l'Indolence insulaire), avait maintenu dans l'île, au début du elècie, une population de 300 000 ames preservées par des structures sociales immuables.

La Grande Guerre, qui lui arrache quarente mills de ees fits. ce qui constitue le plus fort pourcentage national rapporté à la population par département, un excès d'alphabétisation, les mécanismes de plus en plus contraignants d'une assimilation économique à un ensemble netional plus évolue videront l'ile peu à peu de se

Cette mort aurait pu être indolore et la prise de conscience ne pes se produire el la Corse n'evalt elle-même participé, eu début des annèes 60, à l'exceptionnelle mutation économique qui s'accomplissalt eu plan national.

Mel préparées eu choc, les etructures sociales treditionnelles. essentiellement rurales, n'y pouvalent résister, laissant l'occasion à un capitalisme sauvage de se manifester sur le plan agricole, tourietique

Ainsi, pendant que des circuits financiers ou banceires, des entreprises d'ingées par de nouveaux venue de l'extérieur à l'esprit echumpeterien, s'établissalent, le balance démographique se stablisait eutour de 200 000 hebitants, mais l'équilibre interne de celle-ci se modifialt eu détriment-des insulaires. Ceux-ci continualent de brader des biens fonciers pour acheter des automobiles, dont l'ascension triomphale des ventes constituers toujours pour l'administration le critère essentiel de le prospérité linsuisire. Parallélement, les mouvementa régionelistes prenaient racine et, tandia qu'un « pouvoir économique, dont les leviers apparteneient aux nouveaux occu emergeait peu à peu, la classe politique, s'entredéchirant à belles dents, s'épulsait à distribuer des pensions d'aide sociale à une population vielllissante et anémiés. On eura ainsi salsi le différence des intérêts, maie ce demier

aspect restera longtemps pour le pouvoir un atibil dérisoire, la Corse étant per nature • assistée •. Dans cette perspective, le phonomène - piede-noire - sera un

révélateur. Produit de circonstances historiques, elimenté par des crédits du mioistère des rapatriés, il trouvait en Corse un instrument de mise en valeur : le SOMIVAC, composée pour l'essentiel de cadres continentaux. Des complicités objectives avec l'administration des structures mentales identiques, des préjugés et des réflexes communs vis-à-vis des insulaires, fecilitarent leur implantation, d'où ce sentiment permanent de frustration toulours prêt à exploser.

Feut-il pour autant parier de « colonialisme Intérieur » ? Tout en se gardani de jugements excessifs — n'est-li pas sérieusement soutenu qu'il exiete même-en sens inverse? - certains traita de le réalité insulaire pourraient y entraîner, et notamment le poids d'intermédiaires parazitaires, un régime inique de transports, l'ecceparement des côtes, une réceptivité plus grande qu'allieure du 'pouvoir central à répondre eux sollicitations' politiques locales (découpages électoreux, fraude électorale érigée sous la V République eu rang d'institution, protection des serviteurs du pouvoir).

Tel est la bilen. Il est lourd depuis quinze ens pour le politique gouvernementale et il e'inscrit dans les faits : une balese démographique falsant tomber la population d'origine corse à cent vingt

Dès lors, le prise de conscience d'une identité corse, produit de cette mutation, va fortifler le mouvement autonomiste et mettre en relief le seul et unique problème : le crainta de voir une situation se dégrader eu point de mettre en péril de mort une communauté régionale evec ses valeurs, ses qualités et eussi ses défauts, et qui avait résisté durent des elècles à toue les assauts.

Certes, sous le pression des évênements qui s'eccélèrent depuis deux ens, le gouvernement ectuel e réagi et pris enfin des Initia-tives. Toutes perficipent de l'idée selon laquelle la Corse pose un problème exclusivement de développement économique. La division de le Corse en deux départements, que nous avons combattue, car elle porte atteinte à l'unité de l'île, e pour objet de ramener celle-cl dans le droit commuo des régions en le dotant de moyens edmi-nistratifs permettant de conduire son développement. La «charte de développement économique » élaborée sous l'égide de le mission Bou le titre est éloquent, a'assigne pour objectif de ratiraper le retard économique en se donnant des moyens financiers importants. En vérité, de tela choix nous paraissent lourds de dangers tant le risque noos semble grand de voir le développement économique

accentuer la crise au liee de le rédére. C'est dire que l'approche du problème qui pourrait valoir,

C'est dire que l'approche dis problème qui pourrait valoir, mais evec des aspects différents, car le modèle corse n'est réductible à aucun autre, pour d'autrest régions, est d'ordre essentiel-jement politique et dévisit répondre aux interrogations suhvantes : les mécanismes de l'économie capitaliste et l'Etat libéral peuvent-lie encore assurer la survie, dans le communauté étatique, de minorités netionales ? Doit-où préselver cesses cl.? La centralisme constitue-til encore un mécanisme nécessaire et indipensable pour assurer l'unité nationale ? Le général de Gaulle avait cessé de le penser à l'occasion de son discours de flyon. N'est-li pas plus argent, dans le deuxième moité du vingitems siècle, de préserver le diversité des cultures, les originalités locales, les différences antre les diverses composantes du corps social ?

diversité des cultures, les originalités locales, les différences antre les diverses composantes du corps social?

C'est, pour notre part, ca que nous avons tobjecre soutenu, en plaidant notamment durant la campagne présidentielle nvec François Mitterrand en faveur d'un « groit à la différence», ce droit pouvent, à l'intérieur du la communanté nationale, donner nalesance à un statut dérogatoire du droit commun des régions, lequel reste l'inventer, et n'expercer dans dess domeines essendels et divers. à inventer, nt n'exercer dans dest domaines essandels et divers, que ce soit le domaine fonoier, dans un pays sux fortes traditions communautaires, culturel ou linguisfique.

L'affaire d'Aléria, dans es trage de pourrait ainsi être le point de dépast et l'occasion d'oce large féllexion nationain aur le sort de ces peuples eubliés et condamnés, celui qui vit en Corse notamment, dont le destin ocilectif ne saursit être confondu avec le destin individuel de ses fils, ai brillant soit-il i Toynbee direit qu'il

y a là un dell de l'histoire à rejever. Entre les divers antagooismes qui s'affrontent à couveau violemmant à Bastie, et pour assurer l'indispensable epsisement, le voie pacifique est étroite. Par delà la dissolution de mouvements toujours prêts à ce reconstitéer, elle cuppose des choix difficiles mais aujourd'hui nécessables si le bire, demain, veut être évité.

(\*) Député radical de gaucha de Corse.

# PROBLEME Nº 1 237 HORIZONTALEMENT

I. Une forme qui n'est pas toujours respectés. — II. Fait admettre un attachement certain. — III. Précède le nom du patron; Institution. — IV. A force de loi; Souvent in sur une licitation. — V. Points cardinaux; Se retire après une chute. — VI. En moins; Se succèdent au cours d'une longue existence. — VII. Abrévia-tion ; Serpente dans l'Engadine. — VIII. Bien gardés; Fume avant la fin du repas. — IX. Un génie; Disciple d'Hippocrate. — X.

e rudement à une conquête XI. Se montrera intraitable. VERTICALEMENT

1. C'est encore le meilleur moyen d'avoir de l'argent liquide ; Le plus pur n'est encore qu'un melange. — 2. Un nom qui convient également à tout ce qui est parfait. — 3. Note : Ne coulent que par intermittence. — 4. S'y entendent pour joindre les deux bouts; Deux voyelles. — 5. Pas acquis; Peut embarrasser. — 6. Se montrer extrêmement discret. — 7. Chanteur toujours à la mode.

8. Armés dans un but paradoxalement pacifique.

9. Objets d'une leçon; Fut favorable à

Solution du problème n° 1 236 Horizontalement

I. Agonisant. — II. Océan; Ue. — III. Es; Ordo. — IV. Ails; Bois. — V. Oui; Us. — VI. Cots; Otto. — VIII. Hus; Prier. — VIII. Or; Su. — IX. Tsigane. — X. Ord; Or. — XI. Onéga; gué. Verticalement

1. Manchot. - 2. Go; Ourson — 3. Ocelots; Ire. — 4. Nessus; S. G. D. G. — 5. Ia; Pua. — 6. Snob; Or; Na. — 7. Routine. — 6. Nudiste; Ou. — 9. Teos;

GUY BROUTY.

# SCIENCES

#### MORT DU PHYSICIEN AMÉRICAIN JOHN RAY DUNNING

Le physicien américain John Ray Dunning est mort à son domicile de Key-Biscayne, d'une domicile de Key-Biscayne, d'une crise cardiaque.

[Né le 24 septembre 1907, il avait été doyen de la Paculté da mécanique et de selences appliquées de l'université de Columbia. Spécialiste de l'énergie nucléaire, il avait montré en 1939 qu'il était possible da fissionner l'atome d'uranium 235. Il a égalemant inventé vers 1940 le procédé de diffusion gazeuse da l'anrichlesement de l'uranium.]

## Le Monde Service des Abonnements

5, rue des Italiens 75427 PARIS - CEDEX 69 · C. C. P 4 207 - 23 ABONNEMENTS

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE - D.O.M. - T.O.M. EX-COMMUNAUTE (sauf Algéria) 30 P 160 P 232 F 309 F TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE

144 F 273 F 402 P 539 F ETRANGER par messageries

1 - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS - SUISSE 115 F 230 P 207 F . 490 F

TL - TUNISTE 125 F 231 F 337 F 440 F

Par vole aérienne tarif sur demande Les abonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront hien joindre ce chèque à leur demande

nittis ou provienires ideus semaines ou plusi, nos abonnes sont invités à formuler leur demande une semaine au mulus avant leur départ

Joindre la dernière bande d'anvoi à toute correspondance Veullier avoir l'obligeaner de rédiger tous les noms propres en caractères d'imprimerie.

Edité par la S.A.R.L. le Monde. Gérants : Jacques Fouvet, directeur de la publication. Incomes Sanvagent



Reproduction interdite de tous arti-cles, sauf accord avec l'administration.

# MOTS CROISÉS MÉTÉOROLOGIE



24 henres :



Lignes d'égale hauteur de baromètre cotées en millibars (le mb vaut environ ¾ de mm) Zone de pluie ou neige Vaverses Zorages Sens de la marche des fronts

Front chaud A Front froid AAA Front occlus

Jeudi 28 août, à 7 haures, la pres-sion otmosphérique réduite au Evolution prohable du temps en sion otmosphérique rédnite au niveau de la mer était, à Paris - Le Bourget, de 1019.8 mBlibars, soit 764,9 millimètres da mercure. France entre le jendi 28 août à heure et le vendredt 29 200t i

764,9 millimeires da mercuro.

Températures (le premier chiffre indique le maximum enregistré au conrs de la journée du 27 août; le second, la minimum de la nuit du 27 au 28) · Ajaccio, 24 et 15 degrés; Biarritz, 21 et 13; Bordeaux, 25 et 11; Brest, 23 et 12; Caen, 23 et 12; Cherbourg, 21 et 14; Clermont-Ferrand, 21 et 10; Oljun, 25 at 14; Orenoble, 21 et 11; Lille, 23 et 11; Nuncy, 23 et 13; Marseille, 26 et 11; Nuncy, 23 et 11; Nantes, 27 et 16; Nice, 28 et 17; Peris - Le Bourget, 25 et 12; Pau, 34 et 11; Perpignan, 37 et 18; Rennes, 27 et 14; Toulouse, Au cours de ces deux jours, la France restera sous l'influence des eents, de secteur est, qui apportent de l'eir continental sur la majeure parte du pays, de l'air plus humide dans le Midi méditerranéen.

Vendredi 29 soût, le temps sera généralement hien ensoleillé en France, avec sculement des nuages passagers d'aspect orageux sur les regions méditerranéennes at les versante est des Alpes.

Les vents, faihles, viendront encore de l'est, at les températures seront en légère hausse par rapport à celles de la veille. Au cours de ces deux jours, la rance restera sous l'influence dec

26 et 14; Pointe-à-Pitre, 31 et 24; Boulogns, 23 el 15; Desaville, 23 et 12; Granville, 27 et 16; Saint-Nazzire, 27 et 14; Royan - La Couhre, 28 et 16; Sète, 25 et 19; Cannes, 27 et 18; Saint-Raphaël, 27 et 17.

et 18; Saint-Raphaël. 27 et 17.

Températures reicvées à l'étranger: Amsterdam. 24 et 14 degrés; Athènes, 30 et 22; Bonn. 26 et 10; Bruxeues, 23 et 13; Le Colre, 33 (max.); iles Canaries, 24 et 21; Copenhague. 22 et 13; Geneve. 2; et 15; Lisbonne, 31 et 18; Londres, 27 et 13; Madrid, 27 et 13; Moscon. 17 et 6; New-York, 30 et 21; Palma-de-Majorque. 26 el 17; Rome. 25 et 18; Stockholm. 24 et 18; Alger. 29 et 11; Tunis, 32 et 18; Casablanca, 27 et 21; Baruelone, 27 et 17; Dakar, 23 et 25; Elath, 37 et 27.

# Liste officielle des sommes à payer, tous cumuls compris, aux billets entiers

| 설동                                                               | Flories                          | Groupes | Sommes à payer |            | 구동         | # Finales              |         | Somme               | s à payer      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|----------------|------------|------------|------------------------|---------|---------------------|----------------|
| Temp                                                             | et<br>maneros                    |         | Sèrie A        | Sèrie B    | Termit     | numeros                | Groupes | Sèrie A             | Sêrie B        |
| ∹                                                                |                                  |         | F              | F          |            |                        |         | · F                 | F              |
| J                                                                | 9 381                            | 123     | 500            | 1 000 .    |            | 77                     | 123     | 60                  | 60             |
| - 1                                                              | 0 971                            | 123     | 1 000          | 2 000      |            | 97                     | 123     | 60                  | 60             |
| . (                                                              | 76 541                           | 2       | . 1 000        | 1 000      |            | 927                    | 123     | 250                 | 100            |
| [ ]                                                              |                                  | 13      | 100            | 100        |            | 0 867                  | 123     | 500                 | 1 000          |
| ٠,                                                               | 32 611                           | 1 1     | 5 000          | 5 000      | I _        | 3 677                  | 123     | 560                 | 1 060          |
| - 1                                                              |                                  | 23      | 1 000          | 1 000      | <b>  7</b> | 4 887                  | 123     | 500                 | 1 000          |
| - 1                                                              | 78 261                           | 2       | 20 000         | 10 000     | · ·        | 76 547                 | 2       | 1 000               | 1 000          |
| . I                                                              |                                  | 13      | 2 000          | 1 000      |            |                        | 13      | 100                 | 100            |
| _                                                                |                                  |         |                |            |            | 32 617                 | 1       | 5 000               | 5 000          |
| - 1                                                              | 242                              | 123     | 250            | 100        | 1          |                        | 23      | 1 000               | 1 000          |
| - 1                                                              | 832                              | 123     | 250            | 100        |            | 56 627                 | 123     | 8 000               | 5 000          |
| _ 1                                                              | 76 542                           | 2       | 1 000          | 1 000      |            |                        |         |                     |                |
| 2                                                                | -                                | 13      | 100            | 100        |            | 8                      | 123     | 30                  | 30             |
|                                                                  | 32 612                           | l i 🐪   | 5 000          | 5 000      |            | 528                    | 123     | 280                 | 130            |
| - 1                                                              |                                  | 23      | 1 000          | 1 000      |            | 5 576                  | 123     | 530                 | 1 030          |
| •                                                                | 85 372                           | 123     | 8 000          | 5 000      |            | 8 068                  | 123     | 530                 | 1 030          |
|                                                                  | 33 312                           |         | - 0 UU         | 3 000      | 1          | 76 548                 | 2       | 1 030               | 1 030          |
| $\neg$                                                           | 93                               | 123     | 60             | 60         | 1          | 70 546                 | 13      | 130                 | 130            |
| - 1                                                              | 163                              | 123     | 250            | 100        | o          | 32 618                 | 1 3     | 5 030               | 5 030          |
| - 1                                                              |                                  |         |                | 1 000      | 8          | 32, 010                | -       |                     |                |
| 3                                                                | 76- 543                          | 2       | 1 000          |            |            | ***                    | 23      | 1 030               |                |
| ၁၂                                                               |                                  | 13      | 100            | 100        |            | 92 088                 | 123     | 8 030               | 5 030          |
| ł                                                                | 32 513                           | 1       | 5 000          | 5 000      | Ι,         | 02 738                 | 1       | 20 030              | 10 030         |
| ł                                                                |                                  | 23      | 7 000          | 1 000      | Į į        |                        | 2 3     | 2 030               | 1 030          |
| - 1                                                              | 49 383                           | 123     | 8 000          | 5 000      |            | 29 708                 | 1'      | 20 030              | 10 030         |
|                                                                  | 70 483                           | 123     | 8 00ô          | 5 000      |            |                        | 2 3     | 2 030               | 1 030          |
| - 1                                                              | 4                                | 123     | 30             | 30         |            | 29                     | 123     | 60                  | 60             |
| - 1                                                              | - 994                            | 123     | 280            | 130        |            | 499                    | 123     | 250                 | 100            |
| ,                                                                | 0 564                            | 123     | 530            | 1 030      |            | 0 319                  | 123     | 500                 | 1 000          |
| ۱ م                                                              | 9 064                            | 123     | 530            | 1 030      |            | 32 619                 | 1       | 5 000               | 5 000          |
| 4                                                                | 75 544                           | 2       | 1 030          | 1 030      | ا ـ ا      |                        | 2 3     | 1 000               | 1 000          |
| - 1                                                              |                                  | 13      | 130            | 130        | 9          | 64 139                 | 123     | 5 000               | 3 000          |
| ŀ                                                                | 32 614                           | ון      | 5 030          | 5 030      |            | 10 329                 | 123     | 8 060               | 5 060          |
| - 1                                                              |                                  | 23      | 1 030          | 1 030      |            | 51 779                 | 123     | 8 000               | 5 000          |
| 1                                                                | 55 964                           | 123     | 5 030          | 3 030      |            | 76 549                 | 2       | 200 000             | 100 000        |
| $\neg$                                                           | 765                              | 123     | 250            | 100        |            |                        | 1 3     | 7 000               | 4 000          |
|                                                                  | 805                              | 123     | 250            | 100        | 1          | 76 540                 | 2       | 1 000               | 1 000          |
| 1                                                                | 4 585                            | 123     | 500            | 1 000      |            |                        | 13      | 100                 | 100            |
|                                                                  | 78 545                           | 2       | 1 000          | 1 000      |            | 32 610                 | 1       | 5 000               | 5 000          |
| 5                                                                | 10 340                           | 13      | 100            | · 100      |            | 32 BIV                 | 23      |                     |                |
| ~                                                                | QS 196                           | 3.      | ZO 000         | 10 000     |            | 12 020                 | 123     | 1 000<br>8 000      | 1 000<br>5 000 |
|                                                                  | J3 198                           | 12      | Z 000          | 1 000      | lo i       | 57 630                 | 123     |                     | 5 000          |
| I                                                                | 32 615                           | 1       | 500 000        | 1 000 .000 |            | 63 030                 | 2 2     | 20 000              | 10 000         |
| ı                                                                | 32 813                           | 2 3     | 25-000         | 50 000     |            | 03 030                 | 13      |                     | 1 000          |
|                                                                  |                                  | 23      | 25.000         | 50 000     |            | 68 940                 | 3       | 2 000 .  <br>20 000 | 10 000         |
|                                                                  | 446                              | 123     | 250            | 100        |            | 00 940                 | 1 Z     | 2 000               | 1 000          |
| 1                                                                | 76 546                           | (2      | 1 000          | 1 000      |            |                        |         |                     |                |
| _ 1                                                              |                                  | 13      | 100            | 100        |            | TDAMO                  | UE 1114 | IELEE D             | 'ADIT          |
| 61                                                               | 32 616                           | 1       | 5 000-         | 5 000      |            | KANC                   | LE AOM  | ICTCC D             | AUUI           |
| ٦                                                                |                                  | 23      | 1 000          | 1 000      |            | TIRAGE DU 27 AOUT 1975 |         |                     |                |
| ٠.}                                                              | 10 406                           | 123     | 8 000          | 5 000      |            | TIRAG                  | E DU 2  | Z7 AOUT             | 1975           |
| _                                                                | PROCHAIN TIRAGE LE 3 SEPTEMBRE 1 |         |                |            |            |                        | 1875    |                     |                |
| Liste établie par le Secrétarist Général de la Loterie Nationale |                                  |         |                |            |            |                        |         |                     |                |

# **PRESSE**

# Dans les journaux parisiens

LE NOUVEAU DIREC-TOIRE DU « FIGARO » — que préside M. Jean d'Ormesson et dont les autres membres sont MM. Raymond Aron, Vann Chie. Robert Hersant (P.D.G. et directeur de la publication) et Ravier Marchetti — 2 tenu sa première réunion de travail le mercredi 27 août.

Au sein de la rédaction du journal il n'est question que des me-sures de compression de person-nel (soixante ou quatre-vingts nel (solvante ou quatre-vingts journalistes) que la rumeur laisse filtrer depuis la prise de pouvoir de M. Robert Hersant. Rappelons que la redaction du Figaro compte deux cent quatre-vingt-quinze journalistes permanents, plus uns cinquantaine de pigistes réguliers.

En ce qui concerne les départs volontaires — dont Denis Périer-Daville et Maurice Tillier, deux des animateurs de la société des rédacteurs, ont donné l'exemple, — lis pourraient concerner uns - ils pourraient concerner uns

dizaine de personnes. D'autre part, à Paris-Normandie,

autre quotidien du groupe Hersant, l'intersyndicale annonce
qu'une délégation du journal
édité à Rouen a êté reçus par le
comité d'entreprise du Figaro.
« L'intersyndicale de Paris-Normandie, qui a appris que les difjérents responsables du groupe
Hersant étaient convoqués rue de
Presbourg à Paris pour la fin
août, recevra à la mi-septembre
une délégation intersyndicale du
Figaro. » Figuro. >

L'intersyndicale de Poris-Normandie conclut en mettant « en gards (\_) sur les risques de voir se développer une situation conflictuelle.

M. René Gharbi, rédacteur en chef — qui avait été chargé de l'intérim de la direction de la rédaction entre le 5 juin et la mi-juillet — a quitté définiti-vement le journal, comme l'a fait en juin M. Jean Sonkin, égale-ment rédacteur en chef, qui avait été l'adjoint direct de M. Henri Amouroux.

La direction de la rédaction est désormais assurée par M. Jean Gorini, assisté de MM. Willy Guiboud et Jean-Louis Lepigeon. Ce triumvirst prépare la nouvelle formule de France-Soir, celle de a la dernière chance », comme Fauralt qualifiée M. Dominique Ferry, directeur général du groupe FEP. Cette e relance » entrainerait une certaine réorga-nisation des services de la rédaction.

Le premier numéro zero de la notivelle formule serait réalisé le

AU MAGAZINE FEMININ « ELLE », autre titre du groupe FEP, le successeur de Mme Daisy de Galard au poste de rédacteur en chef n'a toujours pas été désigné. Rappelons que la rédac-tion s'était prononcée en julliet dernier par un vote à bulietins secrets en faveur de Mme Martine Compère-Morel, rédactrice en chef adjointe, à plus de 80 %

# CARNET

#### Naissances

— M. Jean Boël et Mme, oée May-lis Isabelle. sont heureux de faire part de la le 20 nmût 1975.
3 bis, rue Léon-Jost.
75017 Paris. naissance de leur fils

 M. Jacques Chazelle et Minc. née Carole Schlumberger, iont pert de la naissance de leur fille Inlie, le 14 sout 1975. Paris

Le Dr Giustiniani, psychiaire des hopitaux, et Mine, née Caude-ran Liliane et François, font part de la naissance de Joseph-Alexis, le 22 août 1975.

57, route de Lyons-la-Foret,

- Betty Pincemin, nee Guillois e Patrick Pincemin t heurelit d'annoncer le neissance de leur fils Tangny.

le 21 aoû: 1975. 33. Résidence : La Galljardorio >, 78590 Noisy-le-Roi.

— Le Or et Mme Pierre Costalat iont pert du mariage de leur fils Gny avec Anne-Marie Fonnean, Domenc. le 29 août 1975.

Montpeiher.

### Deces

- On nous prie d'annoncer le M. Oussama ACHOU, ancien élère de l'école Polytechniqu dozen de la faculté des sciences de la gestion de l'université

de la gestion de l'université
d'Ottawa.
Le décès est survenu le 16 août
1975 à Ottawa.
Le service religieux et l'inhumation ont su lieu à Seyrouth le 21 août.
Cet aris tient lieu de faire-part.
Mme Achou, immeuble Achou,
près du Pont.
Aley (Liban).

- Mme Arthur Bloch, son épouse.
M. et Mme Alain Bloch et Oorian,
Mile Annie Bloch,
ses enfants et petit-enfant,
Mms Beno Seligman,
M. et Mme Henri Bloch,
Mime Léon Bloch,
les families et amis,

les families et amis, ont le chagrin de faire part du décè-

M. Arthor BLOCH. à Paris, le 26 août, dans sa solvante à Paris. le 36 août, dans sa soixante-seinième année. Les obseques aumnt lleu le ven-dredl 23 août à 10 h. 40, au clime-tière du Montparnasse, entrée, 5, rue Emile-Richord.

Bry-sur-Marne, Bourges, Les obsèques de M. Clande DORMEAU, décède le 27 août dens sa cinquante quatrième année. auront lieu le 29 soût à 14 h. 30. en la chapelle de l'Hôtel-Dien à Bourges (Cher).

lohumation au cimetière de De la part de Mme Oormeau, ses enfaots et toute la famille. M. Patrice Jacomet.

on: la tristesse de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne du Oocteur Oocteur
Georges JACOMET DE BOAÇA,
ancien magistrat,
encien collaborateur de
M. Georges Bonnet,
docteur en droit.

Yres Jacome

docteur en médecine. lauréat de la faculté de médecine

de Paris.

ancien chargé de conférences
à la laculté de droit de Paris,
chevaller dans l'ordre national

chevaller dans l'ordre national du Mèrite
Leur père, décèdé en son domicile, à Perpignun, 30, rue des Mimosas, à l'âge de soiscote-quarte ans, Contormément à ses dernières volontés, le défunt sers inhumé dans le caveau de famille à Prades, dans la plus stricte intimité.

Georges HEYMANN. Georges HEYMANN, avocat à la Cour, chevaller de la Légion d'honneur, chevaller de la Légion d'honneur, président internetional de la Ligue universelle de france-maçons, nous e quittés le samedi 23 août 1975, aussi discrètement qu'il s'était efforcé de vivre, De la part de se famille et de ses amis en France et dans le monde qui cultiveront son souvenir.

- Nous apprenons le décès nu général de hrigads Pierre GIRARDOT, survenu le 27 août à soixante et uo

ans.

[Né le 6 mars 1914, le général de bri.]

[Né le 6 mars 1914, le général de bri.]

[gade, Pierre Girardol est anclen élève de l'École polytechnique. Entre en service en 1935, il est de 1944 à 1946 à la chefferie des travaux du génie à Ciermoni-Ferrand. Apres un séjour en indochine, il est nommé, en 1951, à le direction du génie des forces trancaises en Allemagne. Commendant du 1° batalion de marche du génie à Modagascar en 1954, il rentre en France en 1956. En 1969, il est nommé commandant el directieur du génie do la VIII région militaire à Marseille.]

# RELIGION

### LE PÈRE JEAN SAVOIE EST NOMMÉ SUPÉRIEUR DU SÉMINAIRE FRANÇAIS DE ROME

Le Père Jean Savole, de la Congregation du Saint-Esprit, a été nommé supérieur du sémi-naire français de Rome, en rem-placement du Père Michel Picard, de la même congrégation, an-nonce le 27 août, le secrétariat de l'épiscopat.

[Né à La Panouse (Lozère) en 1934 ordonné en 1952, lo Père Jean Gavole, oprès avoir été professeur du consortium de philosophie à Lyon de 1969 à 1971, est. depuis 1971, en mission dans le diocèse de Yagoua, au nord du Cameroun. Son prédécesseur, le Père Pleard était le supérieur du séminaire français de Rome depuis 1970 [

— Saint-Jean-de-Maurienne, Le Creusot, Lyon, Melliers 03, Relma, Beligneux 01. Al René Giroux, docteur en chi-rurgie dentaire, et Mme et leur fille M. et Mme Roger Bertheller et leur M. et Mine Roger Bertheller et leur fills Catherine. les docteure Hélène et Alain Gressard et leur fille. Mine Pierre Agin. ses enfants ct petite-enfants, les familles Herodet. Dubreuille, Besson, tons les parents et amis, ont la douleur de faire part du décès

M. Paul LACROIX, entrepreneur de travaux publica Ingénieur A.-M., chevaller de la Légion d'honneur, commandent honoraire du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Jean-de-Maurienne, ancien ingénieur de la Cie Pechiney, ancien conseiller municipal, surrenu dans sa quatre-vingt-troi-sième année.

sième année.

Les funéraliles ouront lieu le 29 août 1975 à 15 heures à la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, où la corps sera déposé.

Cet avis tient lien de faire-part.

La famille ne reçoit pas.

Et rappelle à votre pieux souvenir son épouse,

Jeanne-Marie née Noël, décédée le 10 février 1975.

Mme Louis Moutte. François et Martine et leurs fils, Isabelle, Jacques, Jean-Pierre et Jean-Louis, M. et Mme Marcel Moutte et leurs enfants.

M. et Mime Michel Moutte et leurs enfants.

Les familles Léouson, de Bary et Poussiègues, not la douleur de l'aire part du décès de

Al. Louis MOUTTE, surreou la 13 août 1975.

La cérémonle religionse a eu lieu dans l'intimité au temple de Beau-rières (Drômel le 19 août 1975.

- Reims.

Mme Louis Vilde, son épouse, le Dr et Mme Jean-Louis Vilde, M. Alsin Vilde
M. et Mme Jean-Paul Thouvenot, ses enfants, ses petits-enfants.

Mme Raymond Driancourt. sa sœur, ses nièces et toute la amille ont la douleur de faire part du décès accidentel du Professeor Louis VILDE.

membre correspondent
de l'Académie da médecine,
doyen honoraire de la Pacuité
de médecine de Reime,
chevalier de la Légion d'honnaur,
officier du Mérite,

commandeur des Palmes académiques, survenu le 22 août 1975 aux Sablessurvenu le 22 août 1975 aux Sables-d'Olonne. La cérémonie religieuse a été célé-hrèc le lundt 25 août en l'égitse. Notre-Oame des Sahles-d'Olonne dans la plus stricte intimité familizie.
Inhumation au nouveau cimetière des Sahies.

des Sahles.

[Né le 3 mei 1907 è Marseille-en-Beauvelsis (Oisel, le professeur Louis Vilde fil ses éjudes de medecine à Paris, eveni d'être nommé en 1942 médecin des hôpitaux de Reims. Professeur tituleire de la chaire de pathologie médicale en 1959, puis de le cheire de le clinique médicale en 1969 et directeur, de 1963 à 1964, de l'École nationale de médecine et de pharmacies de Celims III devid ce 1864 desponance. r Ecole nationale de médecine et de phar-macis de Reims, il devini en 1966 doyen, puis doyen honoraire len 19691 de la feculté de médecine el de pharmacie de Reims. Il était depuis 1974 membre cor-respondant de l'Académie nationale de médecine.]

 Lyon.
 Mme Jean Wuyam.
 M. Bernard Wuyam.
 M. et Mme Raymond Prévost,
 Mme Marcel Prévost et ses enfante
ont la douleur de faire part du décés ont la douleur de faire part du décés accidentel de Bruno WUYAM, à l'âge de vingt ans.
Les obsèques auront lleu en l'église de l'Immaculée-Conception.
Lyon (3-; le 28 soût 1975 à 10 heures.
Il rappelle à votre plau souvenir son père

le capitaine Jean Wuyam, mort pour le France en Algèrie.

Anniversaires

Une pensée est demandée à ceux qui ont connu et aimé Stanislas BONNET, décêde le 29 août 1967.

— Une pensée pour le huitléme anniversaire de la mort de Misn SCHEIN.

# Remerciements

Mme Pournier-Paturie,
M. Marcel Fournier
et leurs enfants,
irès touchés des marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de
Bertrand FOURNIER,

remercient toutes les personnes qui, par leurs prières, leur présence, leurs messages et envois de fleurs, se sont associées à leur douleur.

Visites et conférences

### VENDREDI 29 AOUT VISITES GUIDEES ET PROME-

VISITES GUIDEES ET PROMENADES. — Caisse nationale des monuments historiques. — 14 h. 45. 42, avenue des Gobeline, Mme Bacheiler : « La mennfacture des Gobeline et ses ntellers ». — 15 h. coupole de l'EPAD. parvis de la Défense, Mme Oswald : « Prohlèmes multiplas posés par la tie et le travall à la Défense ».

Réunion des musées nationaux. — Musée du Louvre. 10 h. 30 et 15 h. :

« Visite des cheis-d'œuvre des collections » (français et anglais).

15 h.. 277 bis. rue Saint-Jacques : « Egilise, cloître et bâtimente abbatiaux du Vol-de-Grâce ». — 15 h. portail de l'égilse Saint-Germaloes-Prés : « Village de Saint-Germaloes-Prés : « Village de Saint-Germaloes-Prés : « Village de Saint-Germaloes-Prés et atelier de Delacroix » : (Paris et son historie). — 15 h., 20, rue Pierre-Lescot : « Les hâtels la cour des Miracles, la tout de Jean-sans-Peur ». — 20 h. 30, place de l'Hôtel-de-Ville : « Les hôtels du Mayals liliuminée » (A travers Parisi). — 15 h., 123, boulevard de Port-Royal de Paris et le jance-nième a (Mme Perfandi. — 15 h. 30, frêtro Pont-Marie : « Ile Saint-Louis » : Mme Camus).

Bitter Lemon de SCHWEPPES. Le grand Bitter Lemon.



QUAND MICHEL TOURNER SUIT FREDÉRIC LANGE

# poir du mystère de la la

**من ب**در این او در این

The section of the se - c-

-----

organical constant

2 to 17 657

100 mg/m

enc

THE PARTY OF LANGUE

- c.

He is the same can

In point livre

wetrant et drôle >

and the second contract

tip ferang entante, time fie-

e tramage,

sparter to a summa leatiers.

a det men melet pour la

: ferentere beie. ia

.: da - £gale-

Logicality, les

THE STATE OF THE SERVE

timent mistre

Federico Fellini Lin pette simple. Tout, pour lus,

il cire le chis

- a transplanta feis per.

Telephogique,...

.... crianeus et

mie orposée.

ins categorie

21. 12.1

ጌ:. . ነ

---

. 2 · · · CC · · CE + The state of the s

Control of the contro tracts que l'acte d'amendes font d'une officiele appoint montére. Or se separtire courinne d'un pau d'orsante companies of real ob-

in jour tout à fait trouts (a. a planemoire. L'outeur. est parti d'une constatori mentaine la libble est pione rappage de blanc et vi estaine. Elle s'alfre is une ton blombe a Mais a wil a ses sedictions, if a dust t tex l'espert a bestien d'a a une e intuition blanche SULT PRISTORE OF THE TROPE OF ceder wine a intuition note pionge dons l'épaisant de

Surrors Lange. U noun reuses, celles qui se treune sieurs fors per jour sous me race constantes now de cost nement executive.

Par exemple, les tatten table, Nous nous doctions l ieurs fonctions stumet vital en partie, contradicioles grions-nous bien compile an vent d'aberd à discusse du m ic . distance . evere la ra et in, que permet de moing te mountet, sons fire con 125 ? ils sont, en cutre, no ment des cutifs de sculpteu corres d'assassim mals les s d'une sorte de justice dist comme répondit assiettées cuillarees, toanch La vaisse le o corsi une trie tion : Tissiement, to man : . . . poilles où se et la mesure Ot, il pe s'agel coro la politi- mains que de la trimité d time our por repport au monde. La com-Territoria - e le Setyfunction numbership s'inscrivent le problème de Times sinces per un lations avec son militar et tion de ce problème. « S'o de la table du repat, c'est

Tal ..... . . . . . Voltaire, Tande edition des " l'er det motos en anglata. de es des qu'a vonte relever ion familie, en ces temps de e ledition où tant de déplo-Enleyant : in'y a plus d'argent, 4 Cebouches, plus d'intérêt pour Adjunitors surantes de notre ane entrare. En voici une, et the trente-trois volumes preves, Me-cinq universitaires du monde bour établir le meilleur texte-The Course course ses variantes, er de notes, retracer son histoire

\* iamultueuse. Milite en revient su regrette Can nembre de l'Institut, qui des 1953 et y intéressa Pierre le directeur de la maison editeurs des sciences et des Tout prescrivalt l'entreprise : le A.Diderot - du dix-neuvième siè-And American et Tourneux 11 7 & ten ant, était épuisé : surtont de londs de manuscrits avalent murerts ou inventoriés aux sien-The 1950, 4: 13 critique des textes the stace a euv. des pas de

to découvertes, l'inestimable es découvertes, l'inestimable falleul. A son propos on re la liop redire ce qu'on doit au mondialement commu de Americain Herbert Dieckdécouvri: cette mine de madans la province française où ATEL: coes les héritiers mêmes tille de Diderot. Pour en faire Mille de Diderot. Pour en seine de Diderot. Pour en seine de la transports outrek itet Jean Pommier et Charles and Jean Pommier et Carans a rejour en France. Quand le fonds entra en 1952 à la Bibliecattera en 1952 à la Bibus-la nationale, ce fut un événement de histoire littéraire, qui comelui d'à present.

sunde affaire trains pourtant white en longueur: manque de en longueur : manque sur contentes, crise de mai 68 sur fallut de Palition Diderot ne devint alle-En 1971, un comité de publiberend Serieusement l'affaire Il comprend Herbert Dieck-Police Professeur à la Sorbonne : trois diderotistes français: Proust, de l'université de

LA

raina kanadan

Montpellier, Jean qui, secrétaire gir devient le matire nationale des lettre Contre vents et a maintenu le sie de cet eté la sort politicates : less donn B tenne I con the l'anglais destin : Ur cublife dont Rela extratio : un Dick

medechie, wayte medicalization of the state of the second construction of the second constr deistes de manifester d'institue d'institus de la comme des chies l'hômerie, ide Fo Diderot mettre travail de toti Diderot ne water teur den Talen salt per trop per metri, ini qui si Manche, avait sinon dans un Intin .

sies philosophia sceptique, Suffice noturelle, etc., di par les mulhèmes présente ceux-ci dits, les public, d'un hounéte au member, livinia NEED YIN SHELL Sa rocambolesco - Les livres son Porthegraphe 4 à lire et des tient la plane,

Le tome II

COUNTES COUVIES



# It Monde des Livres

QUAND MICHEL TOURNIER SUIT FRÉDÉRIC LANGE

# Autour du mystère de la table

\* a Manger on les jeux et les creux du plat », par Fréderic Lange. Le Seuil, 157 p., 25 F.

L y a une indiscutable dispropartion entre l'importance ma-térielle et spirituelle de l'alimentation dans la vie humaine et les études psychologiques au sociologiques qui lul ont été consocrées. Le rôle du sein et de la tétée a été, certes, reconnu par les psy-chanalystes de l'enfant, mais des la crise du sevrage ils abandonnent le thème alimentaire au profit d'un autre domaine de l'affectivité, celui du sexe. Et pourtant I Quel n'est pas le paids du repas familial dans l'éducation — se tenir bien à table, manger proprement, être privé de dessert, pouvoir au non manger entre les repos (c'est-àdire de focon non rationalisée). Plus tard le repas de naces, le déjeuner d'affaires, le souper fin - et, même au nîveau suprême du socré, l'euchanistie, --- placent l'acte allmentaire au premier rang des

#### «Un petit livre pénétrant et drôle »

Certaines personnes ont, depuis leur plus tendre enfance, une répulsion invincible paur le fromage, volre pour tous les produits laitiers. Est-ce donc sans intérêt pour la psychologie, la caractérologie, la psychonolyse ? Il est clair également qu'une certaine cotégorie d'hommes - les digestifs, les nommes au ventre gros et au sexe - sont absurdement méprisés au profit de la race apposée, celle des don Juans efflangués et membrés. Pour prendre un exemple débre, on ne comprend nen à l'œuvre immense de Federico Fellini sil'on n'o pas en main cette simple dé : c'est un ogre. Tout, pour lui, se résout en vostes ripoilles où se dissolvent Dieu, le sexe, la politique. Celui de ses films qui por son sujet auroit dû être le plus purement ératique - « le Sotyricon > — se signale à la fois por de formidables báfrées, por un étrange épilogue nécrophagique... et par sa chasteté.

- -----

4:114

Angivas

E-VIII

. ....

Oul, le sexe n'o que trop profité c. interdits qui pesaient sur lui, tandis que l'acte alimentaire souffrait d'une absence apparente de mystère. Or ce mystère, il suffit tant d'un peu d'attention pour qu'il apparoisse sur nos tables dans taute sa noirceur. Un petit livre extraordinolrement riche, penétrant et drôle ...us arrive enfin qui jette l'acte alimentaire. L'auteur nous le dit d'entrée de jeu : ayant vaulu savoir ce que manger veut dire, il est porti d'une constatation élémentaire : la table est d'abord plate, nopoée de blanc et vivement éclairée. Elle s'offre à une « intuitian blanche ». Mais si « le blanc a ses séductions, il a aussi ses limites. L'esprit a besoin d'ambre : c'est là qu'il s'alimente. > Ainsi à une « intuition blanche » qui suit l'histaire et les mats dait succéder une « intuition noire » qui plonge dans l'épaisseur des cho-

Suivons Lange. Il nous fait dé-couvrir les vérités les plus savoureuses, celles qui se trouvent plusieurs fois par jaur sous natre nez, mais ouxquelles nous demeurans obstinément aveugles.

Par exemple, les ustensiles de table. Nous nous doutions bien que leurs fonctions étaient multiples et, en portie, contradictoires, mais avions-naus bien compris qu'ils servent d'obord à assurer au mangeur lo « distance » entre la nourriture et lui, qui permet de monger sons se mauiller, sons être agressé ou sali ? Ils sont, en outre, non seulement des outils de sculpteur et des armes d'assassin, mais les attributs d'une sorte de justice distributive assurant la bonne répartition des assiettées, cuillerées, tranches, etc. La valsselle a ainsi une triple vacatian : l'isolement, la manipulation et la mesura. Or, il ne s'agit rien de mains que de la trinité de notre rapport au monde. La conduite du mangeur déborde largement la fonction nutritionnelle : en elle s'inscrivent la problème de ses relations ovec son milieu et lo solution de ce problème. « S'approcher de la table du repos, c'est se diri-



\* a Le Gourmand », œuvre de Boilly.

ger vers un monde auvert, abondant et humide... Manger, c'est, avec des armes et placé sur un point haut, prendre le monde pour le transformer, pour manifester son adhésion ou exarimer son refus. >

### Le gouffre obscur

Sautons, à grand regret, les considérations historiques et géorophiques que les monières de toble et la signification du repas inspirent à notre auteur et passons à la seconde partie, celle qui envisage le mangeur non plus dans sa paisible et sociale horizontalité, mais dons sa dromatique verticalité. Car manger, ce n'est pas seulement déplacer des plats et des assiettes sur una nappe, c'est aussi élever des aliments jusqu'à sa bouche et les précipiter dans le gouffre son livre que Lange déploie ses ailes et foit preuve d'un véntoble génie avec l'accompagnement de rire qui caractérise toute découverte profonde et fondomentale.

Sachez-le donc, l'innocence est plate, le paradis terrestre était plat. Tout le mai est venu de l'animal courbe (fourbe), le serpent, inventeur de la traisième dimension. La chute de l'homme a été consacrée por la ratandité de la Terre avec ce

qu'elle implique de covernes et d'abîmes. Désarmais il a été im possible de se dissimuler que la table est creuse. Sous la surface blanche, il y a les ténèbres grouillantes du dessous de table, pleines de pieds, de jambes et d'entre

S'ogit-il d'une condamnation de la table ? Non, mais d'une définition plus complète. La table sépare distingue et unit en même temps Elle médiatise le contact du ciel et de la terre. La terre entre par les pieds du mangeur et sort par so tête. le ciel lui entre por la tête et sort par ses pieds. La table est mbrane, goulot, diaphragme. Elle sépare l'inconscient du conscient, l'animalité de l'humanité, la nature de la culture, et aménage en même temps un pos-

édification et natre délectation. Il n'a pos fini, cor la sujet est inépuisable. Il poursuit son enquête. Il vient, m'a-t-il dit, de découvrir une venté exquise dont il entenn extroire tout le suc pour le livrer à notre appétit de connaître dans un prochain livre. Quella vérité ? Celle-ci, écoutez bien : il importe peu de manger, l'essentiel d'est d'être mangé.

MICHEL TOURNIER.

# Jacques de Bourbon Busset et la création du couple

\* LAURENCE DE SAINTONGE, de J. de Bourbon - Busset, Gallimard, 184 p., 29 F.

ESSENTIEL de l'œuvre de Jecques de Bourbon Busset apparattra commo le journal. la chronique, les Mémoires continus et sans lin d'un amour, le livre d'un nour : très précisément d'allieurs le Livre de Laurence ».

Le dessein de ce « livre », qui en comporte déjà neuf, balance, spontanément at volontairement è la entre le mode du fournal et le mode romanesque. La basse continue est toujours la passion ; non, certes, la ssion romantique ou fatale mais une passion non moins Intense, plus intérisure, grave et — prodige heureuse. Ce qui na va d'ailleurs pas sans humour, et va toujours avec poésie.

Par ce nouvel avater de Laurence toujours la même lemme, inchangée dans le changement même -- l'auon remerquera chez lui la présence, le signe du Lion - semble avoir voulu donner à son grand livre une dimension nouvelle, une échappés vers ailleurs. Celle en apparence, du fantastique onirique, meis, eudelà, du symbole, de la fable, du mythe.

La première page contient d'avance tout : le rythme — eccéléré — du livre et ses changements à vue. La nétamorphose eurorend le lecteur. l'allais dire : le spectateur. Laurenca. et Jacques lont un pèlerinaga du côté : de l'enfance, et, soudain, le ent, ou plutôt a'envoient comma à l'Opére : forêt inconnue abimes primitifs; le couple inséparable, et qui renouvelle son pacte devant l'épreuve, est transporté dans des lleux et des temps à des mille et tanés: certains ont un nom, une dale, bornes è quoi accrocher l'esprit: les voyageurs font des rencontres étranges ou effrayantes : peuples antiques, tribus hirsutes, armée-forêt, celle-lè venue de Shakespeara, ainsi que l'épisode burlesque et insollte comme un rêve, mais c'en est un d'Antoine et Cléopatre.

On est Icl- à la jointure d'une

un tableau, un livre, que le couple soudain se retrouve st voyage; dans une musique evasi. Et faut-it dire le Flûte enchantée et le duc de Pamina et Tamino ? Oesis, dans un mande taujours menacé de pétriffcation et de glaciation, où le récit même transit et gèle. Ainsi, le couple va, fort de sa seule force, de cercle en cercle, parmi lea ombras - sans oubliar ce nautonier des « Infernaux per Laurence.

A propos, d'aix vient Laurence : je veux dire, le nom? De la réalité. rait pas qu'il lui vienne de Laure. Et peut-être d'un vers, le demier de Jocelyn .: «Laurence, Jocelyn, amour, éternité. - Le Ilvre de Laurence, au fond, c'est la création du couple. Non pas au sens peesif. non pas couple créé - et peu imparte quelle moltié vient de l'autre. meis couple créant et créant le

.Création, convenons-en, .psu à la mode. Si vielle, il est vrai i Nevolt-on pas d'excellents universitaires, la plupart, au demeurant, très boursment monogemes selon les apparences, dénoncer avec alermes (è propos, d'ailleurs, de la défense positions légitimes) des menées réactionnaires qui viseraient « à ressurer et à reniorcer le couple ». Attentat impardonnable, il epparatt donc blen que tout projet révolutionneire implique la destruction du couple (qui, de toute évidence, est socielemant dangereux), se dissojution dens le groupe au le messe. C'est l'idée, la conviction, le certitude rigoureusement contraires qui imprégnent, eniment, Jacques de Bourbon Busset et pour qual II prend le parole. Il paraît bien être de ceux qui croiraient plutôt que, depuis les arigines, c'est le couple qui est et

Coincidence : j'achevels le livre et cet erticle quand j'ai recu une lettre de Jacques de Bourbon Busset à propos d'une phrese, que l'avais citée ici même, de Pierre Barbéris dans son Standhal : - Un amour vrai est ie seul signe révolutionnaire vrai. « Cela m'a beaucoup frappé, dit la créateur de Laurence, car c'est exactement ce que je pensa et que l'essale de dire dans mes livres.»

YVES FLORENNE.

Ont la grande édition des Œuvres complètes se fait outre-Manche, avec des notes en anglais. On ne recommencerait pas pour Didenot! Tel est le défi qu'a vouln relever l'érudition française, en ces temps de crise de l'édition où tant de déplorations s'élèvent : il n'y a plus d'argent, plus de débouchés, plus d'intérêt pour les publications savantes de notre publications savantes de notre patrimoina littéraire. En volci une, et de taille : trente-trois volumes prévus, quarante-cinq universitaires du monde entier pour établir le meilleur textede chaque œuvre, donner ses variantes. l'éclairer de notes, retracer son histoire

souvent tumultaieuse.

L'initiative en revient au regretté Julien Cain, membre de l'Institut, qui songea dès 1958 et y Intéressa Pierre Bérès, le directeur de la maison Rermann, céditeurs des sciences et des arts a. Tout prescrivait l'entreprise : le grand « Diderot » du dix-neuvième siècle, dû à Assezat et Tourneux il y a Juste cent ans, était épuisé : surtout de nouveaux fonds de manuscrits avaient été découverts ou inventoriés aux alentours de 1950, et la critique des textes avait fait, grâce à euv, des pas de

Parmi ces découvertes, l'inestimable fonds Vandeul. A son propos on ne samait trop redire ce qu'on doit au specialiste mondialement connu de Diderot, l'Américain Herbert Dieckmann. Il découyrit cette mine de maniscrits dans la province française ou elle se terrait, chez les héritiers mêmes de la fille de Diderot. Pour en faire l'inventaire il la transporta outre-Atlantique. En dépit des convoitises. il fut, avec Jean Pommier et Charles Braibant, l'un des principaux artisans de son retour en France. Quand le fonds Vandeul entra en 1952 à la Bibliothèque nationale, ce fut un événement de notre histoire littéraire, qui commande celui d'à présent.

Cette grande affaire trains pourtant des années en longueur : manque de foi, mésententes, crise de mai 68 sur l'Université française. Il e'en falint de peu que l'édition Diderot ne devint alle-mande | En 1971, un comité de publication reprend sérieusement l'affaire en main. Il comprend Herbert Dieckmann et trois diderotistes français: Jean Fabre, professeur à la Sorbonne : Jacques Proust, de l'université de

# LA MONUMENTALE ÉDITION DU XX° SIÈCLE

# Pour mieux lire Diderot

Montpellier, Jean Varloot, du C.N.R.S., qui, secrétaire général de l'édition, en devient le maître d'œuvre. La Caisse nationale des lettres prête son concours. Contre vents et marèes Pierre Bérès a maintenu le sien. Et c'est au début de cet été la sortia des trois premiers volumes : les tomes I, II et XL

E tome I contient les traductions de l'anglais par quoi Diderot débuta : Une histoire de Grèce. oubliée, dont Roland Desnée donne des extralts : un Dictionnaire universel de médecine, œuvre collective, qu'étudie, sans la citer, Jacques Roger, puis le texte fameux de l'Essai sur le mérite et la vertu, de Shaftesbury, pour notre philosophe matrice de sa pensée et de ses premières œuvres. Ressuscité par un philosophe italien, Paolo Casini, et par un professeur de l'université de Londres, John S. Spink, cet humoriste anglais qui donna leur bible aux déistes ne manque pas de saveur. A titre d'inédits figurent aussi dans ce volume des observations sur l'Essai sur l'homme, de Pope, traduit par un dénommé Silhouette (I). On y volt Diderot mettre gaiement en pièces le travail de son émule. En somme un Diderot naissant et un Diderot traducteur dont l'alsance émerveille. On ne sait pas trop pourtant ni où, ni com-ment, lui qui ne traversa jamais la Manche, avait appris cette langue, sinon dans un dictionnaire angiais-

Le tome II livre ses premières et courtes couvres philosophiques, : Pen-sées philosophiques, la Promenade du sceptique, Suffisance de la religion naturelle, etc., et regroupe ses travaux sur les mathématiques, Jean Mayer qui présente ceux-ci et, pour certains iné-dits, les publie, situe Diderot an niveau d'un honnête amateur. Le clou de cette première livraison c'est évidemment le tome XI, qui renferme la Religieuse et

sa rocambolesque histoire. Les livres sont beaux, les textes, dont l'orthographe a été modernisée, faciles à lire et, des que Diderot lui-même tient la plume, éblouissants de vivacité. C'est à peine si l'on sent qu'ils datent | Quant aux introductions, notices, notes, appendices, etc., qui font, avec la qualité du texte, le principal mérite de cette édition, ils édifient un extraordinaire monument de l'érudition universelle. C'est entendu et c'est gagné aujourd'hui, l'édition des Œuores complètes de Diderot sera française. Mais l'œuvre de Diderctelle, appartient au monde entier, et elle rencontre souvent plus de zèle en terre étrangère que sur son sol natal.

Le parti pris des commentaires est susement celui de la critique

# Par Jacqueline PIATIER

historique et non de la moderne critique d'interprétation. Celle-ci n'est pas ignorée, du moins dans quelques rélé-rences. Mais le «scientifique» dont se réclame l'édition d'aujourd'hui ne dérive ni de la linguistique, ni de l'infor-matique, ni d'ancune des nouvelles méthodes essayées par les sciences

PLONGER dans ces trois volumes c'est donc d'abord plonger dans l'histoire, dans la mentalité d'une époque évanouie que ressuscitent une poussière de petits faits, d'œuvres mé-connues, de gens oubliés, dont avec une patience infinie les chercheurs ont retrouvé la trace. Le réel à partir de quoi Diderot écrit, c'est le postulat de base de tous les exégètes, même quand il s'agit d'œuvres romanesques et truquées. A quoi s'ajoutent les conditions souvent étonnantes dans lesquelles il

Prenons les Pensées philosophiques Elle voient le jour, fait rare, sitôt écrites, mais sans nom d'auteur ni d'éditeur, comme venant de La Haye, alors

qu'elles sont nées à Paris. A peine parues, un arrêt du Parlement les condamne au feu. On ne les brûle, c'est vrai, qu'en effigie, et le scandale aide au succès. Elles n'en partagent pas moins le sort incertain de tonte littérature clandestine.

Après les Pensées, la Promenade du sceptique. Cette fois le texte reste sous le boisseau. Mais la police connaît son existence. Diderot fut-il contraint d'en briller une version comme il l'affirme dans un de ses interrogatoires? Une autre version (ou la même e'il a menti) fut-elle saisle au cours de la perquisition qui précède son emprisonn à Vincennes, provoqué, lui, par la Lettre sur les aveugles, en 1749 ? Toujours t-il qu'on retrouve le manuscrit de la Promenade dans l'héritage du lieutenant de police Berryer, près de cent ans plus tard. C'est à partir de cette trouvaille que le libelle fut pour la pre-mière fois édité en 1831.

L'histoire du texte de la Religieuse est non moins significative des mœurs du temps. Elle remet d'abord en mémoire l'extravagant périodique que fut où l'œuvre fut publiée, en feuilleton e'il vous plait, pour la première fois - et la seule du vivant de son auteur — en 1781-1782 Mais peut-on parier de pu-blication s'agissant de cette revue clandestina et manuscrite que Grimm, l'ami allemand des philosophes, composait en français et faisait copier à une disaine d'exemplaires destinés à des têtes couronnées d'Europe, le plus souvent féminines ?

Vient ensuite le mystère du roman lui-même. Est-il né d'une réelle supercherie montée par Diderot en 1760 contre un gentilhomme qui s'y serait laissé prendre? Ou cette bonne foi prétendument abusée n'est-elle qu'une mise en scène romanesque, très subtile par son jeu et, à cause de hui, pru-

Les trois professeurs américains, Georges May, Herbert Dieckmann et Jean Parrish, qui instruisent cette affaire infiniment complexe, la laissent ouverte. Mais si la question aujour-

d'hui se pose, c'est que le fonds Vandeul nous a livré le prestigieux manuscrit autographe de cette œuvre dont la composition s'étendit sur vingt ans l Diderot la retouche jusqu'aux approches de la mort. Ecrivain du premier jet, comme on l'a si longtemps anonné? C'est une de ces idées fausses que font tomber l'examen minutieux des textes et l'attention prétée à leur histoire.

DKI, destin individuel mieux que Celui de Diderot, reflète son siècle? Les modes de penser parce qu'il les combat, les façons d'agir parce qu'il en est victime. Il nous introduit à la fois dans la société telle qu'elle était et telle qu'elle se révait. Entre les deux, un abime dont nous n'avons plus tout à fait conscience autourd'hui.

Il y a moins de dix ans, la Religieuss ameutait de nouveau l'opinion, pour avair inspiré à Jacques Rivette un film qui fut jugé scandaleux, impossible à exporter et qui fut arrêté plus d'un an par la censure. Quand on fut enfin admis à le voir, même des chrétiens furent surpris du tapage, tant l'œuvre semblait seulement mettre en évi-dence la nécessité d'une vocation éprouvée pour épouser la vie religieuse. Christianisme d'aujourd'hui qui ne ressemble en rien au christian sévissait alors | Les Pensées philosophiques nous le font blen voir. On était impie pour défendre « la religion naturelle », pour trouver des preuves plus convaincantes de l'existence de Dieu, dans « l'aile du papillon », « l'œil du ciron », l'ordre de l'univers que dans « les tissus d'idées sèches et métaphysiques » des théologiens. La Religieuse fut prise en son temps pour ce qu'elle était, une furieuse dénonciation des cloitres : de ces lieux pré-sentés comme les refuges de la perfection, l'écrivain faisait les repaires de la méchanceté et du vice.

C'est nous qui l'édulcorons. Les « Ceuvres complètes » ont aussi cela de bon : en replacant les œuvres particullères dans leur environnement et l'éclairage où elles sont nées, elles empéchent des contresens, si tant est qu'en littérature il y en ait i

\* Hermann: chaque volume d'environ 400 à 500 pages, 235 P. Tout schefen; pour obtemir les trois volumes parus, doit s'angager à acquérir, ac fur et à masura de leur publication, les trente tonnes suivants. Le tirage est de deux mille

# LITTÉRATURE CRIPIC

# O femmes, que vous savez de lubriques histoires!

\* ONE TWO TWO, de Fablenne Jamet; Ollvier Orban, 270 pages. Mme Jomet ovoit la vocation. Son

\* ALLO, OUI OU LES MEMOIRES DE MADAME CLAUDE; Slock, 150 pages, 28 F. \* LES FULLES DE MADAME

CLAUDE, d'Elisabeth Aotabl et Anne Florentio ; Jolliard, 190 pages, 25 F. \* MANOUCHE SE MET A TABLE, d'Alphonse Boudard; Plammartoo,

215 pages, 30 P. \* LE NOR EST UNE COULEUR, de Grisélidis Réal ; Balleod, 251 pa-

★ FEMBIES, de José-Lois de Vitizlonga; Stock, 330 pages, 35 F.

A fin des vocances et du déferlement dons les vitrines balnéaires de livres oux signes olléchants ne nous fero pas occuser d'entretenir, por ces lignes, une publicité de vil oloi.

Aussi bien, lo révolte estivole des prostituées a donné à leur cause le lobel des grands prurits socioux contemporains.

Cor c'est de prastitution, essentiellement, qu'il s'ogit dans ces li-

Mme Fobienne Jomat o étà, jusqu'en 1946, quand Mme Morthe Richard fit fermer les moisons closes. lo potronne du « One two two », un de ces établissements les plus cotés de lo IIIº République, situe ou 122 Id'où son nom) de lo rue de Pravence. Elle roconte, ovec ce mélonge de vulgarité graveleuse et de pampe qui est lo marque de cet é to t ilo fréquentation des grands et le commerce des bas ir...incts), ce .e fut son ascension et sa chute. Un destin, somme toute, très humain. De petite main loborieuse à ses débuts (dons le métier, on oppelle ça une « gagneuse »), elle parvint, par son sérieux, son opplication et son entregent, o supplonter la patronne en exercice, une certoine Darione, qui manquoit un peu de tête, et à épouser « Monsieur » Jomet. Un « monsieur » de poids qui n'hésito pos, sous l'occupation, à sabler le champagne ovec ces outres messieurs de la Gestow et de la bande à Bony. Des gens très bien, eux ne loissèrent : :is le

ECOLE

CADRES DE LAUSANNE

Vous voulez

réussir votre entrée

dans la vie active.

Vous ayez besoin d'une

formation en

administration d'entreprise.

Cours général de formation de futurs ce-

Cours general de l'armation de luturs ca-dres polyvalents (méthodologie, condui-te des honnner, finances, production, techniques d'étude de marché et de com-mercialisation). Conditions d'admission : en principe 21 ans, niveau secondaire (beccaleurént ou diplôme équivalent), si possible stages pratiques an entreprise.

Vous êtes dejâ

un cadre expérimenté.

Mais vous visez plus loin.

Vous avez besoin d'une

préparation à la direction des antreprises.

Cours supérieur de perfectionnement de

cours superior de personnes de contra déjà en fonction iméthodologie, relations humaines, gestion financière, organisation de la production, morketing). Conditions d'admission : des 26 ans 15 ans en moins d'activité prolessionnelle à un poste de responsable.

Vous préférez

des études courtes,

mais intensives et

un enseignement dispensé

exclusivement par

des praticians.

Vous demandez

une documentation ECL

Ecrivez ou téléphonez au Secrétariat

de l'Ecole de Cadres de Lausanne,

chemin de Mornex 38, CH-1003 Lausanne (Suisse), tél. (021) 23 29

92, an précisant la référence : MD t

Formacion en Administracion d'En-

treprise et Préparation à la Direction

des Entreprises sont deux cours de

institut international indépendant

specialise depuis 1963 dans la for-mation et le perfectionnement des

Dans ces deux cours : † session par an (octobre à juin), durée 9 n.ois – Etudes

a plein temes pendant i an ou à temps à plein temes pendant i an ou à temps pertiel pendant 2 and — Enseignement anclusivement d'opense en français — Etu-des de cas et visites — Cartificats et di-plômes ECL.

l'Ecola de Cadres de Lausanne

«One two two» sans rovitaillement étoit dans les mœurs ovant de tenir un hotal de posse à Montparn-.... Elle le recueillit plus tard ou 122, paul s'occuper des coves. Mais il n'oimait pos consammer sur place. Il préférait les filles de la rue, d'au il revint, o plus de soixante-dix ons, ovec un souvenir « cuisant ». C'est por ces petits détails vrais, comme auroit dit Stendhal, que le livre

Les deux « Madame »

M.:. il retient à un outre titre : sa comporaison ovec les Mémoires bre « fournisseuse » de lo V° République, que Jocques Quoirez, frere de Françoise Sagon, o rédis pour elle. La comparoison jaue o plusieurs niveoux : celui de lo prostitution qui s'exerce en oppartement et non plus en « maison », celui des mœurs, en particulier politiques, et, pourquoi pas, celui de la société et de la marale. « Modome Fobienne », fleur de trattoir, o exercé ovont de ditiger. « Modame Claude », élevée por les visirondines, est discrète sur ce sujet. Lo première s'apporente à lo petite industrie d'ovont-querre ou ou commerce de détail (de bétail). La seconda foit dovontage penser à une multinotional. La première dit, Lorlon: de ses pensionnoires : « mes filles ». La seconde dit : « mes leunes filles ». A oucun moment, Mme Fabienne ne tente de se faire posser pour outre chose que ce qu'elle fut : une honnête « toulière » qui satisfait lo pratique, jusque dans ses anomalies. Mme ar contre, n'hesite pas à se poser en éducotrice, voire en merolisotrice, ou en réformatrice. Son école, à l'en croire, est dans le pi-longement des institutions pour jeunes filles. Au tond, elle a le sentiment d'ovoir onticipé sur cours d'éducation sexuelle qui se protiquent maintenant dans cer-

taines universités. Son credo n'est

pos le vice, mais le couple. Sa fina-

lité n'est pos l'odultère, mais le

marioge. Elle se veut marale dons

l'immorolité.

Enfin, si les clients de Mme Fabienne venoient parfois pour se foire voir sans consommer Ilo toble d'hôte du « One two two » étoit réputée, et elle était souvent le prolongement des congrès palitiques), ceux de Mme Cloude consomment sans se foire voir iAllò, oui ?). C'est toute la différence entre les mœurs politiques de la III° et de la IV° République, où les débats étaient publics si les ébats restaient pudiques, et celles de la Ve République, où les débots restent secrets si les ébats sont parfols indiscrets.

Après ces pièces de résistance (peu farouche) lout le reste foil figure d'omuse-queule et de rince-

est surpris outant au'étanné que l'Alphonse Boudord de « l'Hòpitol » et de « to Cerise » oit cru s'interposer entre Roger Peyrefitte, qui l'o précède, el Guy des Cors, qui vo le suivre, pour roconter l'histoire de cette intorissable bavorde qu'est Monouche. Cette Manauche, dont le principal titre de gloire est d'ovoir été lo compagne du gangster Carbane, ne manque ni de naturel ni de pittoresque quand on l'écoule cinq minutes à la télévision, où elle poroit bénéficier d'un temps d'ontenne privilègié. Mais ses propos volent bas et son insistance finit par être incongrue.

#### Des goûts et des couleurs

Grisėlidis Rėal raconte, elle Lussi longuement, dans « le Noir est une couleur », son gout pour les omants de cette teinte. Lo couleur n'y est pour n'en ni la vérité de la possion. Grisėlidis Raol, qui est une onclenne prostituée des bas quartiers de Munich, dans les onnées 60, relate ovec un luxe naturaliste de détoils et une précision scotologique des termes ce que fut cette expérience, oussi fostidieuse, o lo lecture, et oussi peu ragoutante qu'o pu être, en effet, son existence, à la merci des gens qui possent, tous plus dépravés les uns que les outres.

D'oilleurs, le titre lui-même est chromotiquement impropre. Le noir

est l'obsence de toute couleur. C'est le blonc qui est lo réunion de toutes les couleurs.

« Femmes », de José-Luis de Villolonga, comparte, entre outres modèles éclectiques, d'Indiro Gandhi ò Grace de Monoco, un chopitre consocré à Mme Cloude, dont fut, semble-t-il, l'un des nombreux correspondents. Pour les besoins du livre, il o interviewe cette dame discrète que, ossez irrévérencieusement, il ossimile, par l'apparence, à « quelqu'un d'important qui ouroit pu être dons le cobinet de Mme Veil ou dons celui de Mme Giroud ». L'image qu'il en donne n'est quète différente de celle qui ressort des Mémoires : prétention à la philonthropie, à la moralité dans l'immoralité et générolisotians simplettes : « Les hommes sont enlantins. . . Mes ieunes lilles étaient des guérisseuses, sinon des infirmières. » « J'étais une bienfoitrice du couple. » « Je foisais œuvre de salubrité publique Avec portois des réfiexions drôles, sinon justes : « Dans ce domaine - celui de lo vénolité sentimentole, - il n'y a que les hommes de droite et porfois ceux du centre. progressistes compris, qui fossent l'omour sans complexes, »

Lo conclusion sero fournie par le livre d'Elisabeth Antebi et Anne Florentin « les Filles de Mme Cloude ». Ces deux demaiselles on suivi à la trace et Interrogé, non seulement les pensionnaires de lo célèbre tenoncière, mais ses correspondents, c'est-à-dire ses clients, et Mme Cloude elle-même. Leur conclusion est colégorique : < Les clients mentent. Les policiers oussi, Les filles ne disent pos lo vėritė. Mme Cloude non plus. Nous sammes dans le domaine du simulacre, cher à Jean Genet; et du simili, monnoie de lo société de consommation.

Le seul ressort réel des rapports homme-femme, dans lo prostitution, c'est l'orgent,

Celui qu'on donne pour jouer et se jouer lo comédie. Celui qu'on reçoit en récom-

pense de s'y être prêté. PAUL MORELLE.

mengeuee de dieux

Le doigl de l'inconnu trace

Un gerfum d'elt lumineux L'écorce

Ballade transmentale, comme les recueile entérieurs de Chrietian Bachelin, chente è volx véhémente et obsédée une vie moderne où se télescopent le bien et le mat. l'espoit et le désespoit : speciecle ehurl et souvent tendra des contradictions Incessantes. Parfols hugolien -- dens le meillaur sens du terme -- et perfols procha d'Agrippa, Chrietlen Bechelin ne creint pes les discours. Les imagee et lee syncopes y lont bon ménege. A une époque où toute poésie semble essourdie, sa voix discordente et écorchée mênte d'être entendue. Un vieage parloie ee déteche du temps.

Le sommell se heurte è l'aigle des monlegnes Quelqu'un huile au désert je suis le libia d'Abreham Ja suis le poussière du cheval d'Altile Je suis le ror noir dévoré de murènes Voyons le dans l'évier se mortondre une éconge

ALAIN BOSQUET.

# **RÉTRO 1925**

# On pouvait encore être gai!

\* Armand Lanoux : « Paris 1925 », 216 p., 34 P, Grasset.

U dens la rétroviseur, 1925, c'est la fête : une - parede - ruisselante de strase et d'extravagences, où les rescapés du massacra deneent evec frénésie aur des muelouer nègres De ae sentit en vie, eprèe tant de morts, qui ne deviendreit un peu lou ? 1925 se nomme elle-même - l'eprèsguerre », l'eprès « der des der » : elle s'ébroue dens

Au vrei, la dete n'est qu'un repère commode. Pour quelques observeteure lucidas et qui ont déjà pris le larga - comme Paul Morand - 1925, en 1925 c'est fini. Annoncée, dès 1917, par une espèce de vibretion sismique qui éclete en eurtece auseito l'armistice. l'étourdissante décennie des ennées tolles s'étirere luegu'au krech da 1929 réveil brutal. Les petits enfants du siècle paieron! chet d'avoit grand! trop vite, sans pères, et le dieble au corps.

L'époque 1925 nous ressemble, evec ses jointures qui craquent à grand tracae, le bonnet qu'elle envoie per-dessus les moulina, son froc jeté aux orties. Elle invente natre passion pour tout exolisme, nos libéretione an cheine, notre goût du scandale, la fin des tabous, le débordement des Instincts, Eve en révolte contre Adem. Mels les temmes ne se promênent pas les seins nus; elles lont pis, coupant leurs cheveux et montrent leure genoux. L'homosexuelilé est à la mode, les conversione eussi, el 'as tourrès du bols d'étranges chevauchées On respire, dans l'eir braesé de one siep et de charleston, das odaurs de drogue et d'yleng-yleng. Maurice Sache gémit - Trente ans. une époque comme la nôtre, -'est horriblement vieux I . Mels la Françe chante, derrière Willemetz : Dans la vie feut pas s'en faire... • Là est le différence essentielle eved 1945 ou 1975 : en 1925, on pouveit encore être gei

Toul se passe è Perie, nombril du monde, et dens son leubourg Deauville Entre Montparneese : friengle sacré la Rotonde, la Dôme, la Coupole, et la rue Bolssy-d'Anglas d'où le lameux Bœut a pris son envol pour le toit, s'egite un incessant ballet de opotambules venus de pertout et da plus loin encore. medicien de l'ertifice Cocteau I- ptunel de cocktail -). du • medré géniel • Picesso et de quelques eulres. L'important ? Déconcerter On s'v emploie, dapuia Dade (et les eurréalistes ne vont pas demeurer en restel : le truc et le toc, l'euthentiquement originat et l'erchi-usé rajeuni, le gongorieme modern' etyle. le auble en lube et le jonglerie de loute espèce, tout est avalé, alnon digéré : le bourgeois ne demande qu'à se laisser épater. Côté province et côté peupla. on est circonspect, voire hostile. Autre différence avec notre tempe : 1925 est un délire réservé é une minorité, una intelligentsia composite el cosmopolite, sans oublier les snpbs. Brasillach a justement parlé d' - embourgeoisement des enarchies -

A en avoir le rertige

Dana cetta agilation, une part est féconda. una autre dérisoire, le première incommensurable à la seconde. Vécu l'autre après-guarra, si /roidament



Intellectualle et mome, le vitalité et le « chien » de celle-là ébiquissent. On se prend : rever è le sarabande des talents (perfois gaapiliés) et des enthoueiasmes (mame gelveudés) qui se cont décheinés voici un demi-siècle, et dont le eol, sous nos 063, resie encore abrenié. Breton et Mex Jecub. Soutine et Chegell. Foujita et Youki, evant You' et Desnoe, Milheud el Auric, Jean Wiener evec ou sans Ooucet, et Eluard. et Anaud, et Chenot, Utrillo et Rudoll Valentino. Gerbo. Pescin el Dullin. Mistinguett el ses gambettes. Joséphine noire et lisse Van Dongen, - le Deumier des femmee du monde -, et Man 3sy qui les photogrephie el les megnitie, el l'enetomie de Kiki, eujourd'hui dans toue les musées du monde.. les noms, comme dans une comptine, e agrénent il y a le groupe dee Six, en mueique, l'école de Paris, en peinture, et, en littérature, les écriveins en M. comme il y e les mois en A pour les huitres - une tantastiqua intletion de l'invantion, dans lous les domeines La retombee éteit letale, meis l'ineouclance est de rigueur, comme le emoking, cette nouveeuté made in

En talt, 1925 e un rève mortel . La paix dens le eécurité. - Ette dispose d'un collège col·lique de valeur, meis les idées contraires s'y incarnent dans des hommes dont le réunion aboutit à - une annuletion des bonnes volontés «. L'errièr-plen diplometique et social de ce temps, on lea le chercher dens un bref et vil volume de Jacques Chattenet Quand la montait eur le toit (1). Le propos d'Armand Langux, n'est ni d'un hielorien ni d'un essaviate : plutôt d'un cinéaste Il nous jette les années folles eu vicego, è un rythme qu'il leur a chipe celul du jazzband. Les trieges crépilent, cliquotent, s'encheinent ou se superposent, violamment colorées et contrasiées ; film en sureccéléré, mie en pages par Merielle Comu avec una irresistible drotatie

Feut-il étre un peu - initié - pour goûler toute le sevaur de ce livre cétaradant des lormules-trouvailles et comé d'humour à cheque ligne ? Queeible. Se verva hétérpolite donne un peu le lournis, déliciaux maleise d'e que . Une espèce de Reneissanca baroque . dit Lanoux, qui la regerde evec amitié . Est-ce une Renelssance ? Est-ca le crépuscule de l'Occident ? .. s'interrogeait Jecques-Emile Blenche, témoin de ses incohérences

GINETTE GUITARD-AUVISTE.

(1) 1958, Arthème Fayard.

# -LE MOIS POÉTIQUE-

# Bernard Vargaftig

## André Miguel, Christian Bachelin \* GESCRIPTION O'UNE ELEGIE, do Bernard Vargaftig, Seghers

# GESCRIPTION O'UNE ELECTE. OF Bernard Variance, Segment, 88 pages, 24 f. 

# CORPS DU JOUR, d'André Migoel, Librairte Saiot-Germaindes-Pres, 114 pages.

# BALLADE TRANSMENTALE, de Christico Bachelin, Goy Chambelland, 64 pages.

N se souvient que dans le lemeux tilm de Stenley Kubrick N se souvient que dans te lemaux tilm de Stanley Kubrick,

2001. Octyssée de l'espece, un monolithe noir epperatie en temps comme un symbole inconnu, taste ou nétaste, religieux ou gratuit, prémonitoire ou plein de metice. Un élément du même cid:a, en l'occurrenca une baria verticale, epperait dans chaque poème de Description d'une élégie (1), le nouveeu recueil de Bernerd Vargatiro Cene barre se situe dene le merge de dtolte, celle de gauche ou bien elle coupe le poème en deux perts inègeles. Elle Indique. en lent que corps étranger eu texte, que tout doit y être eléatoire et sujes è redéfinition. En lest le titre zjoule encose à cette prudence : nous ne sommes pas devent des poèmes eu premier degrè, mels des poèmes qui doivent servir de metérieu à le construction d'un grand poème ou lulur ou simplement pleusible. C'est désormeis une sorte de poncil que d'écrite sut l'écriture et

d'en leire l'analyse plutôl que de e'en servir à exprimer ce qui est en dehors d'elle Un intellectuellame du poème préparatoire eu poème. ou du poème ennemi du poème, envehil de plus en plue notre lyrisme. Le mérite insigne de Bernerd Vergettig est de nous rendre cette hentise en mots cleirs, et, le barre verticale mise à perf, de nous dire combien il est difficile d'assumer le valeur àculée des mots. En même temps, il nous dil que les choses ne se leissent pee eppréhender et qu'elles jouent elles aussi, è nous échappet.

Les mois ne toni plus qu'un Contre les chosee

l'eau devient

sens élément

toutes les luites se ressemblent solileires Dens le parole Un espace

de brulis el de ticelle de lieux-dits eens sépullure.

Au coure de ces vingt dernières années, l'inépiretion et l'écriture d'André Miguel ont subi das transformetions divaraes. Il est per excellence un poète qui, nenti de certitudes, eime è se remettre en ceusa On peul einsi dénombrer en lui une période élégieque, où il se montre proche de le nature heureuse, puis une période engoissée el, demiètement, dans Boule androgyne, une période beroque et satirique.

Le recueil qu'il publia ces jours-ci, Corps du jour, aat plue soucieux de recherches tormelles. Les textes en sont serrés, essentiels, drus. ils visent à donner du réet et du rêve les tacettes elmultanées, en leissent cheque tois au lecteur te soin de remplir l'interstice entre ce qui est dit et ce qui est à pelna suggéré. La mosalque en appareit plus dense, plus efficace, plus mysterieuee.

Deux silhoueiles un chien jeu des yeux où le jour se désellère

heureuse écume heureuse écume un prolit blanc

dans la mare

loutee abeenles

un entant

Comme banquise el cogne à perte de eilence.

Pertoie d'un moment creux dens lee vieux jours du vide Le rien quotidien rendre son écume...

# Mort du poète brésilien Murilo Mendes

URILO MENDES, poète bresilien, est mort le 13 sout à Lisbonne, où il pessait ses vacances, à l'age de soixantequatorze sne. Professeur de littéreture brésilienne et critique d'art, è Rome, où il vivait depuis dix-huit ans, il evait reçu, en 1971, le orix international de poésie Etne-Taormine.

nell le 13 mei 1901, à Juiz- L'extrême cohèrence de son œuvre de-Fore. Elel de Minas-Gerais. ne l'e pas empêché de se répandre poèsie qui l'eversail le ciel de son peye en lorme de le comèle de Helley; en 1917, il esi irensporté par Nijinsky deneent è Rio-de-Janelro. Eneuite viennent les choix tondementaux. La trancophilie : è dix-hult ens, it copie soigneusement des poémes da Mellarmé (dont les livies étaient rarissimes à Riol : Breion, le surréalisme, Chagell, l'ami-mylhe du pays lointein L'Esoagna, passion quasi ohysique décienée par le Gréco de Barrés, pession qu'il conservere oujoure, l'Escegne maigro et romene, en contrepoint avec filate gresee et baroque. Le conversion eu catholicisme tera de lui un croyant tal que seini Peul le définit jorsque l'ecoue dit que les Greca paiens son! - les hommas les plus religieua du monda - L'objection de conscie La luberculose el le senetorium Le « sanse-ol-humour », - mon ange gardien -, disail-il. Le manage, en 1947, avec Merle-da-Saudada Corleseo, lemme-poète-journeliste portugalaa L'Europe, toujoura présenteebsente, ou il ne vient qu'à cinquente el un ens. Il y reste deux ans, donnani des cours à Peris el dans d'au-Iree cepilales, mele il y revient en 1957 pour s'installer à Rome

Agè de neut ens, il découvre le dens le mulliplicité des choses. Chez lul, le eurréalisme se veut surtout cherge d'allueion eoclele et politique. - Le poète naît evec lee cicatrices de le liberté «. écriveit-il. A le veille de ee mort il en portell gurtout les pleies, lent il se sentelt déchiré car l'engoisse d'un monde souttrent... sont gerus à Paris er à Ro

edmirable, publiée au Brésil dapuis 1930. Il composail aussi en Irançais et en Italien, dont quelques poèmes il reste à souheiles qu'on traduise plue evant ce poète, qui, dans la culture de son peye représenie ce que Henri Michaux el Michel Leins représentent pour la France.

# A. DE ARAUJO SANTOS.

111 Office humain, Seghers, 1959.

LE PROCHAIN COLLOQUE DE LA SOCIETE OES AMIS DE MARCEL PROUST aura lien le dimanche , septembre à Illiers-Combras. a 14 h. 45, sur le thème ii La rè-demption de Phèdre chez Marcet dejeuoer traditioooel, accompagnées da priz do repas (35 F 100t compris), seront acceptes Jusqu'ao 2 septembre (Illiers-Cambray, 38128, bofte postale 23).

o reportages d'Albert Londo e fer dans la ple

at to the

Charles Total

· (ermeture

the viverners.

೧೯೬೬ ನೀಡ**ಿಯ** 

vertu : it

ne es cou-

son repertage

thoses ways et Cala suffit à manyer et la ror ha niveau

word da contr.

... Mon vole

.... ir canduira

hanter le

COLUMN TO A STREET AND A STREET

THE PERSON NAMED IN THE PE

Larry parall in 11 perdeputer de la militate perdeputer de la militate perdeputer de percenta de la militate perdeputer de percenta de la militate del militate de la militate de la militate del militate de la militate del militate de la militate del militate de la militate del milita Perile on Employee 45 10 Perile on Little of Co. Union contributes the Cr. charte in France on Cabriell

CONTROL CONTROL OF THE PARTY OF L'enjer des ju

tempt. Athert Landret in tempt. Athert Landret in taltre notamment. Dank the ra, or reportage and is Chemin of Eschool distance in transition of the distance in transition of the Terre a distant qui sociale résergers d'applicate les thèrre mouin de relai des de perfer. Mais en Fran Albert Locideux entraite outer is party des mour; is temotion, attail outer; is entired at pour; results and entired at party manufer, it experience certe moderne, qui est la lego propers qu'il faut falue mener librement, son-agis Dans les derniers four

Abert Londres Sajes I A peine at il dibarque in guerre sino impunal a course a pour le Jou artificial revenant en l s'embarque à bord de , Platepar, un paquebot divasté par un troctidié de Cardafai dans la sea Albert Landres est parte bre des disparia

il r a divers aggetta report ages d'Albert D'aberd un l'émoignage rable sur les rouses du 1277 MACON S tire dars les années 36 en prominent aner réverse, lorsque le lecter coit que si l'injustice a modes et s'est faite plus d'où il elle rien est pas moins le palpane. Il reste bler coit qui s'est palpane de palpane de palpane de condres de condres de l'ondres qui serateme d'hei Similar de la d'hui.

Colloque à l'Institut co

# La folie en Den nen mieux anere dans professeur Alby.

t Dentaline populatre que objet transitionnel, se יינייף ייבויסיי pseudo-CENT QUE TOE EXCLUSE TROP aufques devenues falles vers calmer l'anguisse du se En donnant consistan a du dix-neuvième siècle. En dominant consistant semblance à un rêve és tiste condust un padé formes qui finissent pa une manière d'autonos vètent une facte de l'association genfe-folie. anani sa mise en forme par troso, elle avait été préparée onsiderations de Sulzer et Exing par le culte (alors de Shakespeare, par le cionnante aux pouvoir gregation de la folici Si te de Hamlet, par la valorisade l'irrationnel, par une celles de Compositore a couretchier sur Schu profession Blackmann option quasi magique du gét une confusion longtemps Henne entre folie, déraison.

tere et fantasme. rolloque de l'Institut colléturopéen sur « Folic et crèsn'entendait pas aborder de ce problème mais muities études de cas dont la de la company de a Gogh fous morts fous, tous inspires. Mais les medeles critiques ont été unaand a critiques ont ere dune cortion Positive, Tout au plus ball on conceder que l'approde l'oubles mentaux poudans certains cas. être un Mant, Mais pour un temps court. Le seuil une fois franfest la désagrégation, puis

to Nerval aurait ste and main on grand poète suns and mais ce ou'il serait the sil n'arait pas été poète. hense étalt pas ete poem. the doubt qualques années is the property of the propert demieres crises en les conjupar lecriture. La creation a Pour lui comme pour Van taud Schumann, ains t une technique de survie. Le change technique de survie. Le cherche d'un comma de la langage poétique, pictural d'une religion comma de la langage poétique, pictural d'une religion comma de la langage procedure pictural d'une religion comma de la langage procedure. Present ou colloque, le leil et le len

les mains qui dicignais ou le pinceau l'attit continuent à étre par formes du revende-le polysemie des syst Nerval fait mirotter le Ce qui s'effetable e'est l'une des durintes tales de la vie récile Le refes du femos es : laires (l'évolution of ment) se retrouve sur

A Commence of the Commence of

derlin, du professeur

herval Enforme parities dernières années de se

mes insolutes, was

tontes les caracteriste prosodie historisticane les viennent s'aprine tendancis acceptant de religionit con lo atissi dans les chirals

mes homopheniques.
Schumann, dans les inels des Chimeres les mains qui eticles in les mains qui



# Les reportages d'Albert Londres

# Le fer dans la plaie

\* L'HOMME QUI S'EVADA, 320 p.-LE JUIF ERRANT EST ARRIVE, 319 p. - NANTE N'AVAIT REN VU. 317 p. - LES PECHEURS DE PER-LES, 365 p. - par Albert Londres, présentés par Francis Lacassio. Union générale d'éditions, collec-tion 10/18, chaque volume 12 F.

POETIQUE.

ard Vargaftig

Christian Bacheli MA STREET, SE Breakly Supplied by

an management as string to a s

### Tax 16 WAT 12 H 122 TAX 16 MARK 16

we are the state of the state of

West State of the Comment of the State of th

Selected the Common Control of the Selected Sele

to bear of the state of the state of

and deliver the delivery to the test

EAQUE année, depuis 1933, le prix Albert Londres est décerné à un journaliste qui s'est spécialement distingué dans les derniers mois. Mais on avait tendance à oublier qui fut, ce réalité de reporter experting en réalité, ce reporter exception-nel : Albert Londres — ot surtout les livres qu'il fit, et les combats les livres qu'il fit, et les combats qu'il soutint. C'est une heureuse initiative que la présente réédition due é Francis Lacassin. Ello permet de découvrir un dieble d'homme qui avait mis, sans retenue, son talent au service de causes désespérées : le bagne de Cayenne, et la relégation ; les pêcheurs de perles de Doubaï, de Bahrein. de la Côte des Pirates ; l'anarchiste Eugène Dieudonné, condamné à tort ; les camps de redressement militaires connus ominame a tori ils camps de redressement militaires connus sous le nom do Biribi, déjé dépeints par Georges Darien; l'existence incertaine des juifs dans les ghettos d'Europe — mais anssi la vie des fous dans les hopitaux qui sont des prisons. Autant de sujets génants pour les pouvoirs publics, pour la bonno conscience de l'homme blenc, pour la sérenité des nantis et des pos-sédants. Le singulier, c'est qu'Albert Londres ne s'insurgea pas en vain. Il obtint le grace de Disodonné, et le ramena en France. Son récit entraînera la fermeture du hagne. On attaquera vivement, comprend one l'écriture n'est pour Albert Londres qu'un moyon. Ses chapitres n'ont qu'uno vertu : ils chapters n'ont qu'uno vertu : ils sont tout en uerfs. C'est un auteur laconique, qui accumule les couleurs du détail, et souligne le «petit fait vrai ». Son reportage est un mélange de choses vues ot de propos rapportés. Cele euffit à convaincre : le plaidoyer et la critique n'affleurent pas eu niveau du discours. ils sont dans l'aron discours, ils sont dans l'arrière-texte, avec la voix du cœur. Il répétait volontlers : « Mon rôle n'est pas d'être pour ou contre, il est de porter la ser dans la

Il avait mis un long temps é mur et à éaffirmer. Né è Vichy en 1884, il se croyalt sûr d'une vocation poétique qui le conduira à publier quatre recuells de poèmes médiocres, et à hanter le salon de François Coppée. La fré-quentation des muses ne suf-fisant pas à son ordinaire, il entre au bureau parisien du Salut public de Lyon en 1904, d'où il passera, deux ans plus tard, à la rédaction du Motin : ll efait », comme on dit, «les couloirs » do l'Assemblée et du ministère de la guerre. Il informe, il ne tient pas

\*L'HOMME QUI S'EVADA, 328 p.LE JUIF ERRANT EST ARRIVE,
339 p. - NANTE N'AVAIT RIEN VU,
317 p. - LES PECHEURS NE PERLES, 365 p. - par Albert Loudres,
présentés par Francis Lecassia.
Union générale d'éditions, collection 10/18, chaque volume 12 F.

CHAQUE année, depuis 1933,
le prix Albert Londres
est décerné à un journaliste
qui s'est spécialement distingué
dans les derniers mois. Mais on
tanglais et l'altemagne d'Orient,
puis les fronts français, Italien,
anglais, et, enfin, l'Allemagne
occupée. La guerre finie, on le
voit en Espagne, en Italie, en
Syric, au Liban, en Grèce, eu
Union soviétique, en Chine, et
dans les derniers mois. Mais on
nunzio...

nunzio...
On ne l'epprécie pas toujours On ne l'apprécie pas toujours: sa vivacité contrevient parfois aux consignes politiques do ses employeurs. Plutôt que de céder, it préfère changer de journal, ce qui lui arrivera souvent. On lui objecte le ligno de la publication? Il rétorque: «Un reporter ne connaît qu'une ligne: celle du chemin de jer!...»

#### L'enfer des fous

Cependant, le « grand » Albert Cependant, le «grand » Albert Londres ne naît qu'en 1923 : cette année-là, le Petit Parisien publie Au bagne. C'est un événemont considérable dans la presse du temps. Albert Londres ne s'errétera plus. En sept ans vont paraître, notamment : Dante n'avait rien m'a ce venortage sur Biribi : rien vu. ce reportage sur Biribi; le Chemin de Buenos-Aires, qui dénonce la traite des Blanches; Terre d'obène, qui accuse les colonisateurs d'exploiter les colonisés, thème volsin de celui des Pêcheurs de perles. Mais en France même. Albert Londres enquête : il se fait ouvrir la porte des asiles d'allènes : il témolgne, ainsi, pour une descente aux enfers et pour l'inhn-manité radicale. Il s'insurge. Ce feisant, il exprime cette idee très modorne, qui est la leçon do son propos : qu'il faut laisser le fou mener librement son existence de

Dans les derniers jours de 1931, Albert Londres gagne la Chine. A peine a-t-il débarqué qu'éclate la guerre sino-japonaise guille la guerre sino-japonaise, qu'il « couvre » pour le Journal. En avril 1932, revenant en France, il s'embarque à bord du Georges-Philippor, un paquebot qui sera dévasté par un incendie au large de Gardafui dans la mer Rouge. bre des disparus.

Il y e divers aspects dans les reportages d'Albert Londres. Dabord, un témoignage irrécu-sable sur les mœurs du temps, et une vision saisissante de l'injustice dans les années 30. Ensuite. un prolongement amer de la réverie, lorsque le lecteur s'aper-coit que si l'injustice a suivi les modes et e'est faite plus sournoise. elle n'en est pas moins là, visible et palpeble. Il reste bien du tra-vail, pense-t-on, pour des Albert Londres qui seraient d'aujour-d'hui

HUBERT JUIN.

# LA RENTREE LITTERAIRS romans pour l'automne

A rentrée littéreire est, traditionnellemani, celle des romana et plus particulièrement celle des candidata aux prix. Toutefole qualques écrivains déjà famillers du grand public ou dont le renom est assuré n'hésitent pas à publier un livre à

C'est le cas de Rogar Peyrefitte qui donners vraisembleblement fin octobre, chez Albin Michel fet non plus chez Flammarion), Tableaux de chasse, une biographio d'un célé-bre marchend de tableeux, Fermand Legros : de Jean Dutourd, qui revient de eon côté chez Gellimard avec 2024, un conte philosophique, et de Cleuda Simon, l'un des maîtres du « nouveau roman -. evec Lecon de choses, sux Editions de Minuit.

Nos colleboreteurs Robert Escarpit et Alein Bosquet publient de leur côté chacun un roman : le premier, Appelez-moi Thérèse, est une projection de Thérèse Desqueyroux dans les ennées contemporelnes (Flammarion); le second, les Bannes Intenilons, est une satire de le philantropie moderna (Grasset).

man de Germeine Beaumont, agés de quetre-vingt-sept ens, ot membre du jury Fémine : le Chien dane

### D'anciens lauréats

Quelques lauréats de prix littéraires importants des précédantes années ne craignent pas de méler leur nouvel ouvrage à le foule des postulants. Pierre-Jean Rémy, Renaudot 1971, donne Réver la vie (Gallimard); Pa-Irick Modiano, prix du roman de l'Académie française 1973, publie Villa triste (Gellimard) ; Camille Boumiquel, Médicie 1970, le Constellation des lévriers (Le Seuil) : Simone Jecquemerd, Renaudot 1962. le Mariage berbère (Le Seull), el Lucian Boderd. prix Interallié 1973, lo Fils du consul (Grasset), qui est une autobiographie

Permi les romanciere révélés dans les toutes récentes années et dont les débuts furent remerqués, on relève : Emile Aier, dont la savoureuse histoire de Gros Câlin est suivie cette ennée de la Tendresse des plarres (Mercure de France) : Florence Deley, fille du célébre professeur, qui donne l'an demier Minuit sur les jeux, feit poraître un nouveeu roman eu titre étronge : le Aie aie de la corne de brume (Gallimard): Notacha Michel. l'euteur de Le vie commence, publie

Muriel Cerl, au talent insolite de du cirque de la vallée des Morts. l'Anti-Voyage, ajoute la Roj et les (Buchet-Chasta). Voleurs (Mercure de France) : Recul Mille fait suivre ses Chiens : ivres (les coulisses des grands hôtels) de la Balade du dinosaura (Albin Michell: Guy Croussy, dont le retour l'an demier evec les Bleuets, fut une resurrection, public, chez Juliard, Ne pleure pas, la guerre est bonne, sur le guerre d'Algérie. Notre colleboreteur Vassills Alexaids, après le Sandwich, récidive dans l'humour avec les Girls 'u City Boum-Boum (Juillerd) : Otivier Todd, après l'autobiographie de l'Année du crabe, donne les Canards de Ca-Mao, un romanreportage sur le Vietnam (Robert Laftont). On notera encore la trolsième roman de Gérard Guegan, eu talent Incisii : Un silence de mort (J.-C. Lettès), eccompagné d'on essai au Sagittaire sur le thème du chōmage. Technicolor. Toujours chez J.-C. Lattès, les nouveaux romans de Cleude Klotz, Achetez-mol les Amé-

Françoise Lefèvre, prix des Lectrices d'Elle en 1975 pour la Pre-mière Habituda, dont le critique tut élogieuse, annonce un second roman : l'Or des chambres (J.-J.

riques, et de Roger Blondel, Graffiti:

Les réguliers

Nombreux sont les romanciers el réquilère, quasi annuelle et qui déjé, possèdent réputation et public en ettendant qu'un prix, une année cration espérée. Parmi eux on peut citer Michel Barnard et son Amoureuse (Christian Bourgols); Michel Batallie et Condres sur le mer, un roman dont le sujet est l'avortement, (Pygmallon); Jean Bullvan et un recueil de récits : Je veux battre le tambour (Gaillmard) : Bruno Gay-Lussac : Thérèse (Gallimard) : So-lange Fasquelle : l'Eté dernier (Albin Michel); Anne Loesch : le Bête à chagrin (Calmann-Levy) : Max Gello : le Bale des Anges (Robert Laffont); Seull) ; Hélène Per- 'm : le Femme écarlate (Stock) : Michel del Castillo : Dans le silence des pierres (Julliard) : Jean Fougère et les Passagers (Gallimerd) : Henriette Jelinck el Dans le nuit des deux mondes (Gallimard) : Christian Charrière et les Verpers du ciel (Favard) : Viviane

rigda (Denoël). A eignaler dens la collection - Te quel - du Seuil, Opéra Boutte de Maurice Roche, un des rares terroristes' du langage présents dans la compétition. Chez Flammerlon, de Claude Delmes : Grande Neige, Grand Solell, et eu Mercure de France, de Claude Faraggi : le Maître d'houre ; Burguet, un roman eu titre aussi joil que simple : Grand-mère

Une mention perticulière elnon mercinale, doit être accordée à Michel Audierd, qui prend décidé mant goût à la narration romanesque eprès le dialogue de film, avec Répète un peu ce que tu viens de dire (Julilard), et é Xavière qui ajoute é ses érotiques évocations un nouveau roman Thank you Monsieu (La Teble ronde).

# Des débuts curieux

Au chapitre des débuts romanes ques insolltes, signators ceux de Régis Debray : l'insalsissable (Le Seull) ; de François Châtelet, qui dans la Démolition, racionte l'histoire d'une cyrrhose du foie (Ed.:Hellier) : d'André Thirlon, qui, spiso Révolu-tionnaires sans révolution, idonne son premier vrat roman, Béatrice (Laifont). Un retour, celol d'Alexandra Astruc avec C'el de cendres (Sa-

L'enfant terrible de la joune litté-rature française, Jean-Edem Hailter, signent à ses propres éditions deux dort réveille l'eutre, sorte d'anti-Pavillon des cancéreux qui se passe à le Pitié et pour lequel l'auteur récuse à l'avance toute récomparise littéraire, et un essai, son Journal public de 1959 à 1973, Il préface

Le cœur qui n'était plus (Gallimerd), et Anne Hébert : les Enfants du Sabbat (La Seuli) ; un auteur algérien d'expression francaise : Rachid Boudjedra qui, eprés le Répudiation, public Topographie idéale pour une agres-zion caractérisée (Cenoël); un écrivain meuricien, le poëte Jean Fan-chette, auteur de Alphe du centeure (Buchet-Chastel), et un romancie d'Afrique Occidentale, Mohamed Al-

La meilleure mémoire

La littérature non romanesque ne programmes de rentrée. Elle sera bril-lamment illustrée par le second tome des souvenirs d'André Majraux, le Corde et les Souris, qui, avec les Anti-Mémoires constituers un ensemdixième tome de ses Situations (Gallimard Jean-Paul Sertre offre cent cinquante pages d'une autoblographie inédite recueille au magnétophone. Raymond Abello publie la suite attendue de Ma dernière mémoire, qui sous le titre les Militants (Galilmard); retrace son l'inéraire personnel et politique de 1927 à 1939. D'André Pieyre de Mandiarques paraîtront égament chez Gallimard des entretiens avec Francise Mailet sous le titre le Désordre de le mémoire ; Pierre Gascar, prix Goocourt 1953, livre un

récit : les Sources (Gallimand), et

la Chèvre européenne (Gallimard) : iltiérature d'Afrique noire), la Récit Pierre Gaxotte le escond volume de

De Boland Dorpeles, enfin, paraltront chez Albin Michel, des souve-

Françoise Sagan fait également eon bum de photos de Brigitte Bardot Jacques Isorni, dans la Flèvre verte (Flammarion), reconte sa campagne académique.

On notera une anthologie de litté viève Bollème sous le titre le Bible bleve (Flammarion), ainsi qu'un ouvrage historique et anecdotique de Jacques Robichon, le Déll des Goncourt (Denoël), postface par Hervé

Enfin, notons chez Flammarion, le publication du premier tome des Œuœuvres complètes de Nietzsche, qui continuent leur course, les deux volumes du tome 1 des Ecrits posthu-

# PARMI LES TRADUCTIONS

. JAMES BALDWIN : Si Beale Sweet pouvent parler. Par l'écrivain noir américain auteur de la Prochaine fois la fau (Stock).

ANTHONY BURGESS : le Testament de l'orange. Après Orange

DAVID DALTON : James Dean, le rebelle. La naissance d'un mythe, e jeune rebelle deveno le symbole de sa génération. Et surrout, l'arrivée en oce d'un cerain journalisme américain, contemporain de la pop-music

ALLAN GINSBERG : Full of America Le retout de la beat generation

• GRAHAM GREENE : la Domoraine Sur les traces d'Axel Munihe, une vicilie dame médecin à Capri se raconte... (Laffont).

· KNUT HAMSUN : Mystères. Par l'écrivain norvégien, prix Nobel de linerature, et mort en 1952 (Calmann-Lévy). PETER HANDRE: le Non-Sent et le Bonbeur. Des poèmes. Par le chet

de file de l'ayant-garde autrichienne, révelé ici par sa Chesauchés sur le las . KATIA MANN : Thomas Mann à bâtons compat. Les souvenies de

la veuve de l'écrivain allemand. En ceute année do centenaire de la naissance de Thomas Mann, et vingt ans après sa mort, deux rééditions importantes de ses ■ FLANNERY O'CONNOR: Histories and manners. Derniers inédit

la romancière du sud des Emis-Unis, morte en 1964 (Gallimard). Chez le même éditeur, deux entres romans d'écrivains de la même origine : Shelly Foots - IOHN COWPER POWYS : Apologue des seus (Panvert) et les Eaches

tements de Gierroundswy (Gallimard). Un essai er le débux d'un grand roman de l'écrivain gallois mort en 1963, encore trop méconon ici. · ADOLF RUDNICKI : le Marie d'ave consistence. Par l'auteur polo-

auteur des Fenitees d'or (Gallimard). R. L. STEVENSON : Olella des montagnes. Traduit par Pierre Leyris,
réciss inconnes du grand écrivain anglais (Mercure de France).

MARIO VARGAS LLOSA : Capitaine Panta. Par l'un des écrivains

# Colloque à l'Institut collégial européen

# La folie en question

la mentalité populaire que quelques notions pseudoscientifiques devenues folles vers la fin du dix-nenvième siècle. Ainsi, l'association genie-folie. Bien avant sa mise en forme par Lombroso, elle avait été préparée par les considorations de Sulzer ot de Lessing, par le culte (alors récent) de Shakespeare, par le mythe de Hamlet, par la valorisation de l'irrationnel, par une conception quasi magique du génie et une confusion longtemps entretenue entre folio. déraison,

délire, rêve et fantasme. Le colloque de l'Institut collégial européen sur « Folio et création a n'entendait pas aborder do front ce problème, mais multi-plier les études do cas dont la comparaison serait éclairante : Hölderlin, Schumann, Nerval, Van Gogh, tous morts fous, tous grands inspirés. Mais les médecins et les critiques ont été une-nimes à nier l'existence d'une corrélation positive. Tout au plus pouvait-on conceder que l'approche des troubles mentaux pouvait, dans certains cas. être un stimulant. Mais pour un temps très court. Le seuil une fois franchi, c'est la désagrégation, puis

On a proposé un renversement des termes. La question n'est pas de savoir si Nerval aurait été quand même un grand poète sans sou mal. mais ce qu'il serait devenu s'il n'evait pas été poète. La réponse était nette : il serait mort sans doute quelques années plus tôt, il n'aurait pu surmonter ses dernières crises en les conjurant par l'écriture. La création a été pour lui, comme pour Van Gogh, une techniquo de survie. Le fantasme objectivé et médiatisé par le langage poétique, pictural ou musical devient ce qu'un psy-chiatre présent au colloque. le

DEN n'est mieux ancré dans professeur Alby, nommalt un objet transitionnel, semblable à ceux que les enfants trouvent pour

calmor l'angoisse du sevrage. En donnant consistance et vraisemblance à un rêve éveillé, l'artiste conclut un pacte evec les formes qui finissent par acquertr une maniore d'autouomie et revélont une force de résistance étopnante eux pouvoirs de désagregation de la folie. Sur ce point, toutes les analyses conflusient : celles du compositeur André Boucouretchliev sur Schumann, du professeur Böschenstein sur Hölderlin, du professeur Richer sur Nerval, Enfermé pendant les vingt dernières années de sa vie, Hôlderlin continue à écrire des poèmes inachevés, mais conservant toutes les caractéristiques de la prosodie bölderlinienne, euxquelles viennent s'ajouter certaines tendances archaiques ou teintées de religiosité, que l'on retrouve aussi dans les chorals ot les formes bomophoniques du dernier Schumann, dans les stricts sonnets des Chimères. Même quand les meins qui dirigeaient la plume ou le pinceau feiblissent, elles continuent à être portées par les formes. En revanche, l'armature couceptuelle, si puissante chez le Hölderlin do la maturité, s'effrite et fait place aux notetions do sensations multiples, pendant que la polysémie des symboles, chez

Nerval, fait miroiter les signes. Ce qui s'effondre également, c'est l'une des données fondamentaleo de la vie réelie : le temps. Le refus du temps et de ses corol-laires (l'évolution et le vieillisse-ment) se retrouve aussi bien chez Hölderlin quo chez Nerval, Artaud, Schumann, ainsi que la recherche d'un domains imaginaire intemporel, d'un temps circulaire, d'uns religion cosmique dont les signes extérisurs seraient le soieil et la fou.

nel qui rend possible la folie si-mulée a rendu la situation plus complexe depuis le romantisme Nodier aurait voulu devenir fou. mais il n'y parvint pas, Nietzsche mime la folle avant d'en être. la proie, et le très lucide Rimbaud provoque des délires stylisés. Le recours à la déraison est devenu pour ini, précisait Yves Bonnefoy, le moyen d'ettaquer les mensonges du langage et, à travers eux, la société qui les sécrète. Polie réelle et folie simulée voisinent ainsi dans un climat d'équivoque ot contribuent activement à la destruction ainsi qu'au renouvellement des structures mentales et des moyens d'expression. Le bi-lan n'est pas négatif. GILBERT GADOFFRE.

\* Pour souscrire aux actes de colloque, s'adresser, avant le 15 sep-tembre, au secrétariat d'été de l'Ins-teut collégial suropéen. Logia des lioutaine, 37600 Loches. LE PREMIER COLLOQUE INTER-

NATIONAL CONSACRE A BORIS PASTERNAR, DESARISÉ PAR l'ILLE-titut, d'études alaves, avec le concours du C.N.E.S., à l'occasion du quinzième anniversaire de la mort du poète, se tiendra do Il au 14 septembre, au château de Cerisy - la - Salle. Des univer-sitaires et des écrivains venus de France, d'Angleterre, d'Allemagne des Etats-Unis, d'Israël, de Polo des Etats-Unis; d'Israël, de Polo-gne, de Suisse, de Yougosiavie, présecteront une vingtaine de communications, en russe ou en trançais. Plusieurs spécialistes soviétiques de l'œuvre de Boris sovietiques de l'œuvre de Boris Pasternak, et notamment son fils Eugène Pasternak, sont également attendos, mais il semble qu'ils n'alent pu obtenir jusqu'à prè-sent les autorisations nécessaires. (Les inscriptions sont reques dans la limita des places disponibles, par le Centre culturel international, 50216 Cerisy - Iz -

# et des retours

gittaire).

va à nouveau faire parler do lui en livres : un roman, Le premier qui d'autre part à ses proprès éditions un roman de Françole Coupry, Mille pattes sans tête, qui s'accompagne d'un pamphiet l'Anti-Editeur.

La trancophonie est de son côté représentée par deux outeurs caloum Fantours - (grand prix. de la l



# depuis 48,88 F par mois, 350 F comptant

permet à chacun de choisir selon ses gotits: elle comporte 16 lithographies et eaux-fortes magistrales des grands représentants des figuratifs et non-figuratifs; DALI-VOLTI-MORGAN-SNELL-LE BADANG Gerard LANGLET - AUGUSTIN -FRAYER - Nelly GALL-LIGNON-LAPICQUE - ZAROU - CARZOU-JANSEM GANTNER-GANNE-TOFFOLI à tirage limité et signées par l'artiste, payables en 3 ou 8 mensualités, et permettant de constituer une collection susceptible de prendre une très grande valeur. Demandez des aujourd'hui une documentation

La nouvelle selection ART PILOTE



gratuite en couleurs. BON Talleser & ART PILOTE 22, rue de Grenelle - Paris 7

ALAIN SOSSEE

n poète brésilie

milo Mendes

# LE PROCHE-ORIENT A TRAVERS LES LIVRES

# MYTHES ET RÉALITÉS DES ÉMIRS

\* LES EMIRATS MIRAGES, de Gabriel Dardaud, Simonne et Jean Laconture; Ed. du Seull; cell. « L'histoire immédiate »; 283 pages; 35 F.

UE connaît le public occidental des réalités des émirets erabes? Un floklore nébuleux, des mythes lêtus : una richease soudaina et des mœurs voisines de la féndalité et du Moven Ane. Il laut dire eussi que l'Européen moyen a appria l'existence troublante de cet univere vague et fointain en se trouvant un jour obligé de payer plue cher l'essence, voire d'en être privé. Les émirats, c'est d'abord l'embergo à la suite da la guarre d'octobre 1973, les pétrodollars, l'errogance de quelques chelkha qui sèment la panique dans les casinos de Nice et da Monte-Carlo, l'epparition soudaina et mattendus des princes du désert, qui n'étaient conviés à eucun des banquets du grand

C'est vrei, te moitlé des réserves mondiales de pétrole es trouvent dans le Goile. C'est vral. le chelkh Zayed Ban Sultan El Nahyan dispose d'un revenu personnal mensuel égel à 1 milliard da dollars, et la niveau de vie de son peys, Abou-Dhabi, est supérieur à celui da le Suèda et à celui das Etats-Unis. C'est vral que nous assistons à l'irruption brutale d'una richesse obtenue sane beaucoup de travail. C'est vra qu'à l'exportation pétrollère répond l'importation de tout le reste. C'est vrai aussi que la femme, dane la plupert de ces Etats, est masquée, voilée, et n'a pas

Mels au-delà da ces quelques vérités qui choquent un Occident habitué à evoir le monopole de la puissanca et de l'inilialive, il y a una histoire, un passé, un peuple multiple et semblable qui trouve son unité beaucoup plus dans l'erabité el l'ielam que dens le fortuna du pétrole, des hommes et des lemmes qui vivent cette situetion insolite avac inquiétude, avac espèrence. Il y e aussi ceux qui luttant depuis dix ane pour libérer, eu nom du marxisme-léninisme, le Ohofar du neo-colonielisma britannique et da l'obscurantisme d'un Qabous : Il y a lous ces - gueux qua la terra e vomis..., qui ont décide de mourit pour mériter de vivra.....; il y e ceux, eu Koweit (la pays le plus libàral du Golfe), qui veulent réduire les inégelités el qui font l'apprentissaga d'une - démocratie Amitée », qui veulent exister per leur culture, leur mémoire qui retient tant d'enfants engloutis per la mer, victimes da le pêche des parles. Il y e Bahrein, qui est un vral pays et non un elmpla émirat-mirage, avec sa verdure, sa jeunesse (la record du monda 75 % des Bahreīnis ont moins de trente ans), et l'espoir de faire de cette îla, qui fut cella dea perles, l'un des

ne peut écrire l'histoire approlondle ce cloisonnement.

B EAUCOUP de nos contempo-relne, même les plus

que des peuples occidentaux, et

lla à certains égards, ne sont auscep-

tibles, par suita d'Insuffisante docu-

mentation, que d'exposés superficiale

et teinlés de subjectiviame. Or, bien

des peuples dits - orientaux - ne

son! imputables qu'aux retarde dans

l' · approcha » des savants qui

se sont occupés d'eux, occiden-

taux ou maintenant orientaux eux-

On ne saurail traiter da l'histoire

d'un peuple dont on ignorerait le

tissage de ces langues est dissocià

da celul de l'histoire, d'où résulte

que l'histoire propre des peuples

à des a orientalistes » sens forma-

tion historique, soil à des historiens

Un dialogue

renoué

\* LA NOUVELLE REVUE DU

A Repue du Caire, apprécié

CAIRE; Livres do France; Immeu-ble Immobilia, 36, rue Kast-Ei-NII, Le Caire.

pour sa haute tenue, evalt cessé de paraître après la guerre de 1956. Elle reparaît aujourd'hui dans une nouvelle

formule, mais toujours aussi élè-gante, pour « renouer le dialogue entre l'Orient et la France ».

La résurrection de ce lieu de rencontre entre écrivains, savants et professeurs égyptiens d'une part et orientalistes français de l'autre

et orientalistes français de l'admis est due à Yvette Farazii, qui dirige la librairie « française » du Caire, et à Jean-Yves Tadié, professeur de littérature à la Sorboone, dé-taché dans la capitale égyptienne. « La communauté de langue, écrit

celul-ci dans la préface du pre-mier numéro, ne doit pas être sentie comme une perte d'identité

nationale ou culturelle : ce n'est pas parce que nous les compre-nons que, dans ces voix multiples,

nons que, dans ces voix multiples, l'Orient cesse de parler. »
Ont participé à ce numéro. Tewille El Hakim, Raymond Francis qui retrace « l'itinéraire de Taha Bussein », Aimé Asar qui fait un portrait de Georges Henein, Hanna Fahmy qui traite du thème du regard chez Giono, Farida Makar qui analyse la calligraphie arabe, André Miquel qui parle de la terre d'Arabie selon

parle de la terre d'Arable selon Hamdâni, etc. — T. B. J.

orientaux - est abandon

Le Caire avant l'expédition de Bonaparte

Le récent livre d'André Ray-

mond (1) prend à cet égard un

reliaf particullar. S'egissant là d'un

comprendre deux choses. L'une est

que, si remarquable qu'eit été le

l'histoire moderne d'un peupla

comme celul de l'Egypte est loin

lastidleux. L'eutre chose sat qu'il

existe des archives égyptiennes don!

ont peut faire un usaga comparable

à ca qu'on fail des archives euro-

péennes : André Raymond est à

peu près le premier à l'avoir vral-ment fait, eu prix de beaucoup

d'efforts techniques, et il esl à

souhaiter que l'exemple soit désor-

Tout le monde e entendu perter

de la remarquable Oescription da

l'Egypte Issua des observations et

travaux des savants qu'evalt em-

menés Bonaparte; male elle àtait,

en somme, acceptée telle quelle ; la confrontation, l'utilisation simultanée

de toutes les sources d'Information

n'avaient lamais réellement été ten-

tées : volci, sur un lerga pan d'his-toire, la chose maintenant faite.

Le livre est érudit, et cependant

liaible evec un vif intérêt par n'im-

porte qual lecteur cultivé. L'euteur

nous découvre peu à peu tous les

aspects de le vie économique et so-ciele des diverses couches qui com-

posent le société calrote dans le

contexte da l'histoire générale de l'Egypte ottomane. La monnale, les

prix, les crises, tous tes aspects de

le production et du commerce, des

artisans et marchanda petits, moyens

et gros, leurs rapports avec la classe

militaire, les alructures religieuses, l'Etat (la fisc), le rôle des non-

rations, le géographie urbaine, etc. Un point entre bien d'autres : nous

savons tous plus ou moins quel coup a été pour l'économie égyp-

tienne, à la suite des grandes dé-

couvertes, le mainmise des Occi-

dentaux sur l'océan indien : mels

combien soupconnaient quelle re-

vanche evalent prise à tout la moins les marchande de calà ?

Ce qui peut-être retiendre le plus

l'attention des lecteure soucieux

ans, le problèma des corpo-

meis de plus en plus culvi.

se réduire à celle d'un décilir

peupla musulman, il nous aldera à qui gouverne le

reine, même les plus ouverts, sances linguistiques. Il faut travailler

on! lendance à penser qu'on à faire, eutant que possible, sauter

G. Dardaud, ancien directeur pour la Moyen-Orien! de l'A.F.P., a restitué le passà de ces peuples. Jean et Simonne Lacouture perient du présent et e'interrogent sur l'avenir. Ile recontent feur voyage, donnent souvant le parola à des techniciene de la richesse. à des princes ou à des hommes el femmes du peuple souvent à l'àcart de ces bouleversemer ont circulà dans ce territoire cù le rêve, écheppe aux doigta du soleil, où le lebuleux, expulsé par nults courtes, e'installent dans la matérialité des sables dens l'imaginaire descendu eur terre et mèlé au baroque et à l'irrationnal. Car ces pays, où on a tenté l'impossible (sédantariser les Bédouins, lesquele disent : « Nove sommes des lévriers du désert, ceux qui vivent dene les maisons sont des chiens sans race - : donner le sans de l'Etat à des nomades), sont des pays où les cultures traditionnelles sont en déclin et auxquels manquent des hommes.

Plus de le moltié de le population du Golfe est

composée d'étrangere (cadres, experts, main-d'œuvre). A l'Indigestion capitaliste (cumul des emplois, absence d'impôts, s'ejoutent les convolttees et la début d'une guerre froide où les commerçants de tout bord jeponeis an tète — affluent en permenence. Mais les grendes puissances veillent. La puissance amèricaine e dane la région ses Etats-relais : L'Iran et l'Arabie Secudite. L'Union soviétique s'appule sur l'Irak et le Sud-Yémen, Les Iraniene complent cependant opèrer pour leur propre compte en même temps que dans l'Intérêt da l'Occident et visant à contrôler les eaux du Golfe, considérées comma laur « velne jugulaire ». Cas pava qui ont intil eoudain à l'histoire, e'ils sont producteure de pétrole, ne sont pas maîtres des cir cataciysme politico-militaire (Kissingar y songa!). Les auteurs da ce livre remarquable ont su aller eu-delà du mythe et de l'epparence. lis nous ont domé la premiar tableau exhaustif al vivant du quolidian de ces peuples frappés per la foudre d'un capitalisma

Sur la mame eujet, André Bercoff et Caniel Brignon viennent de publier un livre-reportage (1) où le réalité dépasse la fiction et où on peut trouver, à défaut d'une réflexion poussée, un certain nombre d'informetions et de documenta qui na manquant pas d'intérêt. Leur livre peut être lu, ils le disent eux-mêmes, comme un roman d'aventur

TAHAR BEN JELLOUN.

(1) La Bués vers l'or notr, Ed. Belfond, 216 pages.

est le tableau des

reletione entre arti-

sans de le vie éco-

da le classe militaire

pays : une étude lu-

mineuse en est faite

Au moment da le

conquête ottomane

da l'Egypta, le haute

main eur celle-cl

était revenue à l'er-

méa en gamison

dans la paye, c'est-

à-dire eux fameux

ienissaires. Ceux-el staient alore recru-

tés parmi des en-

fants élevés oblige-

toirement dans des

femilles da suje ta

chrétiens, et élevés

en musulmans pour

la service da l'Etat ;

de se marier, d'exer-

cer de quelconques

eutres activités, en

échange da quoi lle

recevalent sous des

lormes diverses

une grosse part des revenus de l'Etat. Par la eulte, les conquàtes ces-

sant, le recrutament a'assouplit, la

corps e ouvrit è des musulmans d'ori-

gina, la via pacifique entralna la constitution de families, et le diminu-

de janissaires, avec ces familles, à

s'affillar à des métiers divers. Réci-

proguement les gens des métiers

d'autorité de l'Etat Incertaine, de se

trouver, fût-ce à prix d'argent et en

alienant partisilement leur indépen-

dance, diverses tormes de protection, en perticulier en s'atfillent à l'un ou

La fin des janissaires

Les mamelouks, esclaves acquie per

les Ottomane essentiellement, à cette àpoque, parmil les populetions du

Caucase et réservés en principa à

la classe militaire, interférent en fait

eussi avec ces mouvements. Oa même pour l'obtention des privilèges admi-

nistratile et fiscaux. D'où une certaine

Interpénétration sociele et ethnique,

qui, pour n'evoir [amale été complète,

n'en aboutit pas moins à une transtormation profonda de ce qu'ave été les structures du selzième siàcle,

et qui s'opère à côté, en dessou

à l'eutre des corps militaires.

oln, en un temps

leur étail Interdit

# Quand un roi se raconte

\* MON METIER DE ROL par Hussein de Jordanie, Ed. Robert Laffont, 35 F.

UAND un homme se raconte et que cet homme est le roi Hussein de Jordanie, son récit sort des limites d'une simple eutobiographie. Les confidences du rol Hussein s'élèvent rapidement des souvenirs d'enfance à la tragédie ou au drame. Un tel récit menaçait évidemment de tomber dans l'autofustification ou dans la grandilo-

quence. Le roi Hussein, sans les éviter tout à fait, a réussi dans une certaine mesure à surmonter ces difficultés. Le ton est simple, le style alerte et vivant, les personnages de la famille hachémite bien campés.

Le roi Hussein fait, dès le début, une place à part à son grand-père le roi Abdallah, chomme du désert elevé parmi les tribus bédouines guerrières... soldat, poète et aussi grand joueur d'échecs ». Mais les jours du roi Abdallah sont comptes. Cing jours après l'assassinet de l'homme d'Etat libanais Ryad el Solh en visite en Jordanie, le vendredi 20 juillet 1951, il tombe à son tour sous les coups d'un assassin. Hussein a seize ans. Il raconte la scène. Son grand-père était à ses côtés dans la mosquée d'Al-Aqsa, à Jérusalem. Husseln poursuit le meurtrier qui lui tire une balle en pleine poitrine. La balle ricoche sur une médaille. Hossein est sauvé, mais son destin est bouleversé. Il doit monter à son tour sur le trône à l'âge de

De retour à Amman, il est eccueilli triomphalement par la population. Dès le 2 mai 1953, il commence à exercer ses pouvoirs de roi. La encore le destin lul accorde un bien court déla! pour faire son apprentissage. Car les

des institutione étatiques officielles

L'armée française dàtruira les unes

comme isa autres, et al alla ne

conservera pas le pays, du moins

vide qui permettra la construction de

l'Egypta contemporaine.

laissara-t-elle dans un état de

CLAUDE CAHEN.

membre de l'Institut,

crises s'annoncent. Au printemps de 1956, il renvole le général Glubb 1974, qui l'a obligé à se dessaistr Pacha, commandant la fameuse légion arabe. Puis, un an nius tard, c'est le complot de Zerka qui aboutit au soulèvement d'une partie de l'armée contre le trône. De son propre aveu, le souverain

jordanien prend déjà la tête du camp pro-occidental et conservatenr dans un monde arabe en ébullition et qui, sous l'impulsion de Nasser, se rapproche de plus en plus da l'U.R.S.S. Il est isolé taxé d'a agent de l'impérialisme et du capitalisme ». Dès lors, il va de drame en drame. En 1958, le coup d'Etat trakien du 14 juillet met tragiquement fin à l'union à peine scellée entre l'Irak et la Jordanie.

Les événements que le roi décrit ensuite sont encore dans toutes les mémoires : la guerre de 1967, qu'il appelle « ma guerre contre Is-raēl ». Puis c'est l'enchaînement fatal qui mêne de la défaite de 1967 à l'installation des fedayin palestiniens en Jordanie et à la grande confrontation de septembre 1970, le « septembre noir » des Palestiniens, entre les fedayin et l'armée jordanienne.

Il est un événement sur lequel il passe, c'est la guerre de 1973.

premières difficultés, les premières Il en vient tout de suite à la conférence de Rabat d'octobre de toutes responsabilités pour la rive occidentale du Jourdain, Le rol affirme evoir tourné la page, et il renvoie dorenavant Israel à l'O.L.P. de Yasser Arafet pour toute négociation. Il avait démenti euparavant evoir eu lui-même des contacts evec les Israéliens.

> Sa position sur le conflit est ainsi résumée : « Il faut absolument qu'Israel rende tous les territoires conquis en fuin 1967. (...) Jérusalem pourrait demeurer réunifiée et devenir le point de rencontre des trois grandes religions dont elle est le sanctuaire. (\_) Le secteur oriental de la Ville sainte serait alors restitué au culte musulmon et à la souvernineté arabe a Pour ce qui le concerne. Hussein s'affirme décide à reconstruire sur des bases économiques solides une Jordanie réduite à la rive orientale du Jourdain, l'ancienne Transiondanie

Quel que soit le jugement que le lecteur porte sur les positions politiques du roi Hussein, il ne saurait rester indifférent à son courage personnel ni lui refuser sa sympathie.

ROLAND DELCOUR.

# Le souverain assassiné

\* FAYCAL ROI D'ARABIE, DAY BENOIST - MECHIN o'en

est pas, en ce qui concerne l'Arabie Szoudire, à son coup d'essai. Le remarquable ouvrage consacré par l'aureur de l'Histoire de l'Armée allemande à lbn Scoud (1), livre qu'il avait fait suivre d'une autre érade consacrée celle-ci à son soccesseur le roi Séond (2), le prédisposait à décrire maintenant le long rèque do roi Fayçal. La mort tragique du souverain saoudite le 25 mars dernier confère une acmalité brûlante à ce troisième volet du triptyque saoudien de M. Benoist-

Lorsqu'il traite de la « nouvelle politique , arabe (1973-1974), M. Benoist-Méchin s'éloigne de Ryad et de l'Arabie Saoudite et braque son objectil de chroniqueur vers Le Caire, mis vers les fronts de la guerre d'Octobre, enfin vers Washington avant de revenir au roi Fayçal. Le livre enter un cableau do monde arabe en effervescence avant, cendant et après la guerre d'octobre 1973. Sans doute l'auteur se sert-il de ce tableau pour illustrer son idée directrice, à savoir la conquère du leadership du monde arabe par le roi Fayçal. Mais dans les dernières pages de son livre il doit recounsitre que le rôle do sou-versin saoudire érair platôt celui d'un arbure et d'un conciliateur » (...) entre e la défense de l'arabisme et le maintien de l'amitié américaine, tout en coordonnant les actions souvent divergentes de la Syrie, de l'Egypte, de la Jordanie es des Palastiniens. Qui santa faire pré-valoir au sein de l'OPEP les mois d'ordre de cet esprit pondéré es pondérateur? ., se deruzade M. Benoist-

Un « progressiste »

La meilleure partie de l'ouvrage resœ celle que l'auteur consecre à l'accion du roi Fayçal dans son propre pays et à la façon donr il a su développer l'enseignement à tous les stades, le réseau routier, l'infrastructure, faisant franchir en quelques années plusieurs siècles à l'Arabie Saoudite. Un des chapitres les plus intéressents est ceini qu'il consacre à la résistance éprouvée par un roi en réalité » progressiste » quand il a voulu faire évoluer un peuple souvent » résement foudroyant est-il du largement au pactole pétrolier. Mais l'exemple de son prédécesseur Sanad prouve qu'il était loisible au roi Fayçal de le gaspiller alors qu'il a su l'employer efficace-

Sur certains points, cependant, il convient de faire d'expresses réserves, M. Benoist-Mechin cire le chiffre de hait millions d'habitants en Arabie ite. Les observateurs s'accordent considérer ce chiffre comme très sujet à caucou (3). De même l'organisation du grand pèlerinage de La Mecque laisse-t-il, roujours selon tous les rémoignages, beauconp è désirer.

An total, cet ouvrage d'une lecture facile laisse beaucoup de questions en suspens, y compris les mobiles du régicide. . De quelques côtés qu'on l'examine, l'acto de Fayçal Ibn Messaed demeure inexplicable », conclut l'anteur. L'Arabie Secodite est encore loin d'avoir livre tous ses mystères.

(1) Ibn Scoud ou la Naissance royaume, chez Albin Michel. (2) Le roi Saoud ou l'Orient à l'heure des relèves, chez Albin

1975. les articles Péroncel-Hugoz. L'Arabie Saoudite après Payçal.

\* YEMEN, de Claudie Fayein: collection a Petite Planets »; Le Seull ; 190 pages, 10,40 P.

A VOTRE DISPOSITION

# Iminique Calzi est conden quatre ans d'emprisonnem

In notice correspondent regional

LES SUITES DE L'AFFAIRE

23

le juge d'instruction se prom

de M. Marcanteni devant

Construction & Vapon guarter arcares 25 soil use sed

alleire Markerick at

promise some Aless die

of the state of the same in th

prair concin de chiene de la ch

The state of the s

And the second s

part matter germanelle, va done double ander

SICVAD.

LE POISON PO

of mettre on a rapid

stee in sicting on appearing of an appearing of a single state of the second of the se

Entite, is y a less les servant Markovitich during frere Alexandre pres avant six mort. De cos le peut degage, qu'il endere propose sixe positivé ou grave entre le parité ou d'Alain Deson et l'acteur nême, de intères qu'il entre mavonable, pour grut, entre Marcanioni de grut, entre Marcanioni de

and the second services water

. . . . et acter

citt the

the la dis-

are in de-

e procured:

were an aliba

CELARANTA TO E A

gen Lain Delen.

relien preside relien donner le complex relien Delobeau a he m reconcer a la on once men: rai a resonante de la comercia de la comercia del general de comercia de comercia de la comercia de co M. Domin. 222 DILL AVAIL BOUTE fictive de tra-International e war cents is toute l'Europe.

G. 478 800 F.

Ge Dominique Calza.

ad de sarrene de Mar-

ane a que not ne les . d'imperence de Bers n's leve dans in constitution fonctionarment de la tille Josiane ajoute le tribunal di place à la tele d'une es andamnés le preare et 19000 F and a monde a hult mols

entreprise, n'est, hors de contribute of circ managers in contribute of circ managers in registe of circ managers in registe of circ managers in the contribute of contribute of contribute of contribution of contribution of particular of the value of the contribution of particular of the value of the contribution of particular of the values. ringt et une victimes.)
naité aliemande, qui or
la réparation qu'éles
deient de leur préjutice

(3) (Cf. le Monde des 20 at 21 luin Les deux Yémen

E Yamen ce fut d'abord « l'Arabie heureuse», en pays vert, une terre fertile par opposition au nord et au centre de la péninsule arabique. Aujourd'hui pâle et flou cans l'actua-lité politique et économique, le Yémen, nous rappelle Claudie Fayein, qui fit dans cette région deux longs séjours, connut avant l'Islam une histoire où le 1 le disputoit o lo légende. nous restitue un passé riche dont les traces se mélent encore au présent. Pays divisé en deux républiques (au Sud, une option révo-lutionnaire; au Nord, un régime onli-socialiste soutenu par l'Ara-bie Saoudite et la Libye), le Yémen-est une société patriarcale ou persiste lo structure tribale, sur-tout au Nord, en même temps qu'une société saisie par le siècle et l'urgence du dévelop-pement. L'outeur s'attache, en particulier, à nous faire connaître lo vie quotidienne du peuple. bliques (an Sud, une option revo-

Envahi par le transistor, aux prises ovec la consommation du qot (un alcaloide foible), eéparé d'une grande partie de son capi-tal humain (plus d'un million d'émigrés yéménites vivent dans les paye volsins, surlout en Arabie Saoudite!, le Yèmen souffre de la division et aspire, du moins on l'espère avec l'auteur, qui aime et connaît traiment ce pays, à la réunistication. — T. B. J.



Vous nous léléphonez vos messages. Nous les téléphones, Vos correspondants nous répondent par têlex : nous vous téléphonens. 40 mots par l'Europs : 7.49 F USA: 27.10 F Japon : 28.50 F etc. + Rhomoment 7.5 F par mots eu supplément 7.50 F

Par teles. SERVICE TÉLEX 345.21.62 + / 346.00.28 15, RUE HECTOR MALOT, 75012 PARIS

# votre anniversaire de mariage?

MP vous propose 6 mois de crédit gratuit à partir d'un achat de 1500 F.

ALLIANCES DIAMANTS **BAGUES ET SOLITAIRES** 



8, place de la Madeleine 138, rue Lafayette - 86, rue de Rivoli

# B. BETTELHEIM

Séminaire exceptionnel organisé par : G.C. RAPAILLE. les 5, 6, 7 Septembre.

Renseignements: Théracie, château de Ménil Glaize 61150 Econché tél. : 16/34 35 12 01 Paris 532 79 26

Parameter interest and a service of a reposition of the first and the service of the service of action of the service of action of the service of action Service d'action FOOTBALL nampionnat de France SAINT-ETIENNE ET LYON A UN POINT DE NICE.

A UN POINT DE MICE

Liche sans jouer — le match
se ditrieure en raison des
suitérieure deu championnial.

Le deux équipes ont profité
suitérieure joint des leasuitérieure point de bonification
suitérieure point de bonification
suitérieure point de bonification
suitérieure l'intérieure
suitérieure les nuitérieures
suitérieures de l'intérieure
suitérieure de l'intérieure
suitérieure en raison des
suitérieures en raison de RESULTATS

APSULTATS

Zuerre b. Bordeaur 5.72

b. Vames 5.13

b. Vames 5.13

b. Valenciences 5.13

kg b. Valenciences 5.13

kg b. Valenciences 5.2

kg b. Valenciences 5.3

kg b. Valenciences 6.3

kg b. Valenciences 6.3

kg b. Valenciences 6.3

kg b. Valenciences 6.3

kg b. Valenciences 8.4

kg b. Valenci

le 100 mètres Nadire France Ce qui surait pu & juridique, suise politiq mertit a un confiit

concernant le ment, he but

bre, septième anniversaire de le mort du ressor tissent yougoslave ?]. Mais comment pourrait

elle declarer qu'il n'y e pas lieu à poursuivre l'ac-

tion publique ? Aux convictions du juge s'ejon-

tent cet étounant réquisitoire, qui prend le soin de

détruire systèmatiquement une expertise favore

ble à l'accusation, et les nombreuses déclarations

du seul inculpé sur - une promesse de non-lieu -

Il e eté trop dit et trop écrit sur et autour de

cette affaire pour qu'elle n'aboutiese pas à un procès public. Si M. François Marcantoni apparaît

innocent, ce sere 'eu vu de tous at non dans une de ces andiences confidentielles où l'on imsgine

portance à ces documents, dont les indications doivent avoir a un

Une machine de guerre

Quels sont aujourd'bui les élé

ments de l'enquête qui ont permis au parquet — un et indivisible — de changer d'optique? De décem-bre 1968 à septembre 1973, les

actes d'instruction se raréfiaient ; la majorité des personnes qui s'étaient attachées à ce dossier —

s'étaient attachées à ce dossier — policlers et magistrats — étaient mutées on promues, et étaient donc remplacées. Est-ce parce que cette mort, violente mais banale, d'un factotum avait été entourée de rumeurs qui mélaient personnalités politiques, gens du spectacle et du milleu ? Rumeurs amplifiées par certains ranilistes qui

flèes par certains ganllistes qui avaient décidé, bassement et sans le moindre fondement, de faire

de cette affaire une machine de guerre contre Georges Pompidou. Ce détournement de la justice

Ce détournement de la justice à des fins politiques allait empoisonner par une instruction qui ne reprendra qu'après la mort du président de la République. Une nouvelle expertise de la housse en plastique permet pourtant d'affirmer — après analyse des centaines de housses saisies — que celle qui enfourait le cadavre de Stevan Markovitch a vait été achetée entre mai et juin 1968 — date à laquelle Marcantoni avait acheté

son matelas, — et que, des seize acheteurs de matelas à cette épo-que. seul l'inculpé connaissait Stevan Markovitch.

Le seul élément nouveau de

Le seul élément nouveau de l'enquête — à défaut d'avoir trouvé le mobile du meutre — était donc plutôt aggravant. Comment ne pas s'étonner alors de ce changement de cap d'une accusation qui ne craint pas de détruire longuement une expertise par le la sté course le 2

qui lui est favorable?

Ou faut-li comprendre que la

politique continue d'empoisonne cette affaire ? Que craint-on de découvrir ? Que les carnets d'Alain

Delon contiennent l'indication de

quelques week-ends passés en compagnie de l'ancien président de la République et de son épouse? Mais qui pourrait le leur

reprocher?
Décidément, le juge d'instruc-tion a raison. C'est bien dans une

audience publique de la cour d'assises que doit se terminer jus-

tement cette affaire. Pour que tout puisse être clair.

dont li est difficile de préciser ouvertement les causes, tout s'étant déroulé en coulisse. Il reste que les autorités algériennes ne souhaltaient pas voir concourir

Dans les milieux autorisés, on expliquait cette attitude par le fait que l'athlète français aurait pu, par le biais d'une filiation

paternelle, revendiquer la natio-nalité algèrienne. Des contacts ont-ils été pris pour qu'il en soit ainst, et Abada a-t-il, dans un premier tempa, accepté cette évan-tualité ? Son revirement expli-receptif la resceptiment des auti-

querait le ressentiment des auto-rités algériennes.

rites algeriennes.

Il parait difficile, en tout cas, de donner à cette affaire une dimension autre que personnelle. Patrick Abada, qui a de la famille en Algérie et y passe ses vacances, n'ignorait pas les difficultés qu'il rencontrerait en acceptant de figurer dans la sélection française. C'est pourquel les premiers jours, il accepta serginement son évic-

C'est pourquoi, les premiers jours, il accepta sereinement son évic-tion. Quant aux responsables du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), après avoir espéré pouvoir régier l'af-faire sur place, ils ont opté pour une solution qui concille la sagesse te diplometie

FRANÇOIS SIMON.

et la diplomatie.

BRUNO DETHOMAS.

degré estimable de sincérité

toutes les interventions

LES SUITES DE L'AFFAIRE MARKOVITCH

Le juge d'instruction se prononce pour le renvoi

de M. Marcantoni devant la cour d'assises

LE POISON POLITIQUE

Lorsque, à la fin de 1969.

M. Jean-Jacques Lajaunie, alors procureur de la République à versailles, chargé de suivre le dossier du meurtre de Stevan Markovitch, décide de soumettre au parquet général « une synthèse des éléments de l'information qui caractérisent les actes de compilicité d'assassingt, a versailles, chargé de suivre le dossier du meurtre de Stevan Markovitch, décide de soumettre au parquet général « une synthèse des éléments de l'information qui caractérisent les actes de compilicité d'assassingt, a versailles, chargé de suivre le dossier du meurtre qu'il n'a jamais eu de rapports suivre qu'il n'a jamais eu de piège. Ces lettres représentent donc une précaution prise par la victime si son associé se révélait être son ennemi. Or le procureur avoue accorder une certaine importance à ces documents, dont de lui tendre un piège. Ces lettres représentent donc une précaution prise par la victime si son associé se révélait être son ennemi. Or le procureur avoue accorder une certaine importance à ces documents, dont une précaution prise par la victime si son associé se révélait être son ennemi. Or le procureur avoue accorder une certaine importance à ces documents, dont une précaution prise par la victime si son associé se révélait être son ennemi. Or le procureur avoue accorder une certaine importance à ces documents de l'information qu'il caractérisent les actes des complexités d'assassingt a victime des rapports sui-

lui le 22 septembre, l'autre à jaire admettre qu'il n'a jamais eu avec la victime des rapports suivis et qu'il n'a pas été en contact avec elle dans les temps qui ont prècèdé sa disparition. Or l'allbi est imopérant et la négation des rapports avec la victime est « démentie ». Il y a encore la housse du matelas Treca qui entourait le corps de la victime. Marcantoni ne s'était-li pas fait livrer un matelas de ce type au mois de juin 1968 ? L'expertise alors effectuée conclut : « L'en-

alors effectuée conclut : « L'en-veloppe en matière plastique saisie à Elancourt a parjaitement

pu contenir le matelas livré à Marcantoni.»

Enfin, il y a les lettres de Stevan Markovitch écrites à son frère Alexandre peu de jours avant sa mort. De ces lettres, on

avant sa mort. De ces lettres, on peut dégager qu'il existait à cette époque une hostilité certaine et grave entre le garde du corps d'Alain Delon et l'acteur de cinèma, de même qu'il existait une intrigue inavouable, pour de l'argent, entre Marcantoni et Stevan.

jiés ni retrouvés ». Le tribunal vail à domicile, l'International cherches déligentées à cet effet n'ont pas été complètes », et « que l'inexistence de Beranger et de Prodel ne peut être certaitainement affirmée », mais il souligne « que nul ne les a jamais vus, et qu'aucun indice sérieux d'ingérence de tiers n'a été relevi dans la constitution et le

levé dans la constitution et le fonctionnement de la société

a Il est peu vraisemblable, ajoute le tribunal, que Calzi, placé à la tête d'une importante entreprise, n'ait, hors de rendez-

entreprise, n'ait, nors de rendez-vous préalablement fixés, sus-ceptibles d'être manqués, et dont la réalité n'est pas démontrée, aucun moyen de retrouver ses mandants pour leur rendre des comptes et solliciter des instruc-tions » Les magistrats marseil-

tions. » Les magistrats marsell-lais ont, d'autre part, reçu en leur constitution de partie civile vingt et une victimes, de natio-nalité allemande, qui ont obtenu

la réparation qu'elles deman-daient de leur préjudice. — G. P.

iles ni retrounés » Le tribunal

M. Jean Ferré, juge d'instruction è Versailles,

devrait signer vendredi 29 aofit une nrdonnance qui clôt l'information de l'affaire Markovitch, un

dossier da soixante-dix mille cotes. Alors qua

M. Plerre Bezio, procurent de la République,

somme en juin dernier par la partie civile de prendre ses réquisitions, avait conclu à un non-

lien, le juge d'instruction estime les charges ouf-

fisantes ponr renvoyer M. François Marcantoni devant la cour d'assisse des Yvelines sous l'incul-

pation de complicité d'assassinat sur le persoune de Stevan Marknvitch, ancien garde du corps de

La chambre d'accusation, saisie automatique-

ment en matière criminelle, va donc devoir tran-

l'acteur Alain Delon,

de complicité d'assassinat à re-proché à François Marcantoni, li ne cache pas son sentiment : « It importe, ècrit le magistrat, de remarquer que le rôle de Mar-

contoni comporte des faits ma-tériels précis.»

Il y a d'abord le comportement

etrange de l'inculpé entre la dis-parition de Stevan Markovitch, le 22 septembre 1968, et la décou-verte du cadavre dans une

décharge publique d'Elancourt (Yvelines), le 1º octobre. Il y a

ensuite ses inexactitudes et reti-

cences dans ses déclarations à

la police. « Son système de dé-jense, constate alors le procureur en pariant de Marcantoni, tourne

autour de deux idées maitresses.

L'une consiste à opposer un alibi à une rencontre entre Stevan et

quatre ans d'emprisonnement pour escroquerie, M. Dominique Calzi, trentre-quatre ans. ancien membre du SAC, qui avait animé de janvier à avril 1971, à Ge-

nève, une société fictive de tra-vail à domiclie, l'International World Sales (LWS.), laquelle svait fait trois mille six cents

victimes à travers toute l'Europe, et recueilli, sous forme de cau-tions, une somme de 478 000 F.

M Bernard Castagno, convaincu de complicité, et Mile Josiane Polliand, qui était inculpée de recel, ont été condamnés le pre-mier à deux ans d'emprisonne-

ment avec sursis et 10 000 F d'amende, la seconde à huit mois

d'amprisonnement avec sursis. Les défenseurs de Dominique Calzi. M° François Bernardi et Michel Paliard, du barreau de Mar-seille, ont aussitôt interjeté appel

de ce jugement.

Ainsi que le rappelie le tribunal, Dominique Calzi avait déclaré « n'avoir été que t'agent
d'exécution de MM. Charles Beranger et Christian Pradel. membres éminents du Service d'action

ans

Dominique Calzi est condamné

à quatre ans d'emprisonnement

De notre correspondant régional

Marseille. — Le tribunal correctionnel de Marseille, présidé néfice desquels il disait agir », par Mme Jeanne Delobeau. a Ces deux responsables du SAC n'ont foutefois a jamais été identité un settembre.

d'emprisonnement

# Région parisienne

# Des crédits de relance pour les transports en commun?

La B.A.T.P. prévoit pour 1876 un budget d'investissement de 1.3 milliard de francs. Le programme de développement qu'elle e prévu suppose.

Dans toutes les grandes villes de France, et d'abord dans la capitale, améliorer les transports en commun est devenu une nécessité économique et sociale. Le temp perdu en trajets coute char. il pénalise injustement ceux qui sont obligés d'habiter loin de leur lieu de travail. La montée des encombramanta a d'autre part commence da

Quelques mesures réglementaires permettant eux eutobus de circuler plus rapidement ont acheve de convaincre un certain nombre d'eutre eux que transport en commun ne signifiait pas forcément lenteur et inconfort. Le remontée du trafic des antobns en 1974 est faible mais significative, comme est intéressant à constater le succès de la carte orange . ce ître unique de transport utilisable dans la région parisionne mis en vente le 1" juillat darnier et vendu en août — mois creux par excellence — è deux cent mille exemplaires.

Il faut accompagner le monvement et donner aux transports en commun le moyen de gagner définitivement la partie. M. Pierre Girandet. directeur général de la B.A.T.P., commente, dans l'interview qu'il nous e eccordée, les projets de le régie pour les prochaînes années.

# La R.A.T.P. propose de construire 45 kilomètres de métro dans les huit ans à venir

Noisy en 1977 et Torcy vers les années 80.

■ Le prix de l'essence pour-rait augmenter; les pouvoirs publics encouragent les Fran-çais des villes à laisser leur voiture au garage et à utiliser davantage les transports en commun. La R.A.T.P. peut-elle faire face?

La crise de l'énergie a renforce une tendance née à la fin de la précédente décennie : l'automobile individuelle ne peut suffire à tout. Alors que la RATP. et la S.N.C.F. assurent 80 % des déplacements entre Paris et la ban-

sienne atteint dix-neuf millions. Il atteindra vingt-quatre millions en 1985. Il faudra donc, si l'on veut faire face à la demande, prolonger des lignes de métro vers la banieue, améliorer la régularité et la vitesse des autobus, donner de meilleures con d'it ions de

· Prenons d'abord le métro. Par quel moyen complez-vous, notamment, assurer une mellleure desserte de cette banlieue

une augmentation de 4,57 % par rapport à 1973. Nous escomptons que par rapport à 1975 li sera supérieur de plus de 25 % en 1980. Là aussi nous avons prévu un programme de développement et en particulier des plans de restructuration du réseau de la banlieue notamment pour les dé-partements des Hauts-de-Seme et de la Seine-Saint-Denis. Mais nous ne pourrons pas engager d'effort importants si les municipalités concernées ne nous accordent pas les facilités nèces-saires : c'est-à-dire si elles n'étudient pas une meilleure affec-tation de la voirie : création de couloirs réservés, aménagement des carrefours, limitation du sta-tionnement abusif.

Le plan d'équipement a été éta-bli pour les années 1976 à 1980. Nous proposons, en fait, de déve-lopper l'effort amorcé au cours des années précédentes, en vue d'étendre le réseau R.A.T.P. en proche banlieue. Cet effort n'est pas démesuré : li conduirait à mettre en service une dizaine de prolongements de lignes, soit

prolongementé de lignes, soit 45 kilomètres en sept ou huit ans. Ce qui est comparable à ce qui ac été fait entre 1931 et 1938 où 42 kilomètres de lignes ont été ouvertes au public.

Au cours des premières années de ce plan on va assister à la véritable naissance du réseau

régional avec la mise en service,

vers la fin 1977, du tronçon central de ligne est-ouest qui sera en correspondance, quelques mois

plus tard, avec la ligne de Sceaux prolongée à Châtelet. Ce réseau

sera étendu en banlieue avec l'ou-

verture progressive de la branche de Marne-la-Vallée, qui atteindra

● Vous avez parlé de la nécessité d'améliorer les conditions de transport; comment comptes-pous u

Et pour les autobus?

Comment, en particulier, allezpous prévoir une amélioration
de leur vitesse moyenne de

Le nombre total de voyageurs transportés en 1974 sur les lignes

régulières est de 525 millions, soit une augmentation de 4,67 % par

circulation?

L'amélioration des conditions de transport dans le mêtro comme dans l'autobus me paraît essen-fielle. Parmi les principales inno-vations qui permettront cette amélioration, on peut remarquer jusqu'en 1980 : l'aménagement des correspondances; l'équipement des stations en escallers mécaniques, qui'l est proposé de poursuivre an rythme d'une trentaine par an ; l'amélioration de l'ambiance dans les stations par la rénovation des installations et le renforcement de la ventilation. Nous envisageons aussi l'extension des distributeurs automatiques des titres de transport, la diminution des intervalles entre les rames, l'allon-gement des quais de la ligne de Sceaux-à 225 mètres, le renouvei-lement des installations sur la voie publique, notamment aux terminus

Le renouvellement du matériel roulant du mêtro sera terminé en 1980. A cet effet, une série de mille voltures d'un modèle nou-veau (plus légères) permettant une économie d'énergie de 30 % a été commandée et sera mise en service à partir de 1977. Ce renouvellement permetira de rame-ner à quatre voyageurs an mêtre carré le taux de charge des voi-tures aux heures de pointe, Il est de six à sept actuellement. Une autre commande de mille voitures sera passée très prochainement en commun avec la S.N.C.F. pour desservir les lignes de banlieue dn R.E.R. qui seront e inter-connectées a avec celles du che-min de fer. Une tarification com-mune devra, ini aussi, être mise

> Propos recueillis par JEAN PERRIN.

# leur argent à essayer d'utiliser leur voiture.

2.7 milliards en 1980. Il est certain que les « crédits de relance - annoncés par le gouvernement seraient particulièrement les bienvenus dans ce domaine et permettraient d'accélèrer l'extension et la modernisation du métro et du réseau d'eutobus largement entamée au cours des dernières années.

nous déclare M. Pierre Giraudet

lieue, l'automobile n'en assure que 20 %. Enfin, pour 45 % la popula-tion du district est « captive », c'est-à-dire, obligée d'utiliser les

Les dix prochaines années se-ront donc décisives pour les trans-ports en commun dans le district de la région parisienne.

parisienne qui ne cesse de s'étendre et de se peupler?



transports en commun qui dépen-sent quatre fois moins d'énergie que l'automobile individuelle.

que l'automobile individuelle.
Cela dit, le métro a vieilli, le
réseau d'autobus doit être repensé et la population de la
région parisienne s'est accrue. En
1975, le nombre de déplacements
journaliers en agglomération pari-

# **SPORTS**

# FOOTBALL

# Championnat de France

### SAINT-ÉTIENNE ET LYON A UN POINT DE NICE

Même sans jouer — le match Bastia-Nice a été reporté à une date ultérieure en raison des événements — les Nicois restent seuls en tête du championnat. Toutefois, deux équipes ont profité de le matrième journée pour se Toutefois, deux équipes ont profité de la quatrième journée pour se rapprocher à un point des leaders : Saint-Ettenne, qui a pris son premier point de bonification face à Bordeaux et Lyon, qui a remporté à Nantes sa troisième victoire de la saison en déplacement, Quatre équipes ont obtenu leur première victoire : Metz, avec un point de bonification devant Lille, Reims devant Marseille, Monaco devant Nimes et Nancy en Avignon dont la situa-Nancy en Avignon dont la situa-tion est défà inquiétante.

# RESULTATS

\*Saint-Etienne b. Bordesux 5\*Monaco b. Nimes 3Livoo b. \*Nantes 3\*Beims b. Marselle 3\*Strasbourg b. Valeociennes 1\*Lens et Paris-S.-O. 3\*Sochaur et Troyes 3\*Mancy b. \*Avignon 3\*Mett b. Lille 5\*Clastement - 1 Nice 9 pte

"Metr b. Lille" 5-2
Classement. 1 Nice. 9 pte:
Suint-Etienne et Lyon. 8: 4. Marseille, Nimes et Sochaux, 6: 7. PerisS.-G., 5: S. Reims, Lens. Bastia, Monaco, Metz et Strasbourg, 4; 14. Troyes, Valenciennes, Neotes, Lille et Nancy, 3; 19. Bordeeux, 2; 20. Avignon, 0.

# LES JEUX MÉDITERRANÉENS

# Patrick Abada forfait «pour des raisons psychologiques»

De notre envoyé spécial

Alger. — Le public, peu nom-breux mais fervent, du stade du 5-Juillet a éprouvé me légitime fierté en voyant l'un des siens, Boualem Rahoui, gagner le 3 000 mètres steeple des Jeux méditerrantens. Dans un style qui reprouve celui des grands couméditerranéens. Dans un style qui rappelle celui des grands coureurs algériens que la France a connus, et dans un temps de nivean international 8 min. 30 sec. 2/10), il a devancé, dans l'ordre, l'Espagnol Campes, l'Italiem Fava et le Français Viliain. Cela valait bien l'enthousiasme d'un public qui compte encore sur ses footballeurs et sur ses handballeurs pour lui procurer les mêmes émotions. mêmes émotions.

mêmes émotions.

Les compétitions d'athlétisme du 37 août ont commencé de façon heureuse pour la délégation française, avec la victoire, dans le 100 mêtres hajes féminin, de Nadine Fricault. Pourtant, cette délégation paraissait moins attentive à une nouvelle médaille d'or qu'à l'affaire un peu obscure concernant le sauteur à la perche Patrick Abada. Celui-ci, finalement, ne participera pas aux compétitions. « pour des raisons psychologiques ».

psychologiques ». Ce qui aurait pu être un litige juridique, volre politique, se résu-merait à un conflit personnel,

# CYCLISME

### Aux championnats du monde geneviève gambillon DEVANCÉE PAR UNE INCONNUE

La Française Geneviève Gambillon, qui avait conquis le maillot arc-en-ciel à deux reprises (en 1972 à Gap et en 1974 à Montréal), s'est inclinée, mercredi 37 août, à Mettet (Belgique), dans le championnat du monde sur route. Alors qu'on pouvait la considérer comme la concurrente la plus rapide du peloton de tête, elle n'a pris que la deuxième place, battue sur le fil par la Néerlandais Tineke Fopma, une étudiante de vingt-deux ans qui prépare sa licence d'histoire et de géographie, mais qui ne comptait que des résultats modestes.

Tineke Fonma avait recu ja

Tineke Fopma avait reçu la consigne de lancer le sprint pour son équiplère Cordella Costen-Hage, et il fant croire qu'elle s'est acquitées de sa tache avec beaucoup de zèle. Quant à Geneviève Gambillon, elle n'est pas parvenne à ce dégrerer suffits munert. Lôt. à se dégager suffisamment tôt. Une dernière précision : les one dernière précision : les femmes en tenue de coureur ont parcouru les 54 kilomètres à plus de 35 kilomètres/heure de moyenne. — J.A.

# RESULTATS

1. Tineke Forme (Paye-Bas), les 54,138 km en i h. 32 min. 36 ec. (moyenne 35,676 km); 2. Geneviève Gambillon (Fr.), 1 h. 32 min. 37 sec.: 3. Keetle Van Oosten Hage (P.-B.) 4. Geertruids Van der Plast (P.-B.)

Une politique de croissance désordonnée, dumant naissance à de ocuveaux prolétariats, accompagnée d'une comptabilité « à partie double », archaîque et démectielle, qui continue à provoquer des investissements à rentabilité négative, a fait décider, blen tardivement, qu'il faut changer de cap, ainrs que ce estème à été condamné depuis cinquante-huit ans, en 1917. C'est eo 1917 que l'on a pris le mauvais cap, et je n'ai pas cessé de le redire, alors que je suis contré par le corps professoral de l'Esode nationale d'administration et par le Conseil national de le comptabilité.

CHEFS D'ENTREPRISE

Votre Comptabilité légale vous trompe odieusement, et vous fait prendre des déficits pour des bénéfices. Il faut absolument que vaus connaissies le mnotant réel de vos bénéfices ou de vos déficits, et que vous facturiez au fisc les trop payés pour les exercices non forclos. Ce Caicul Inderé, je l'ai ensaigné à Villeurbaone, Lyon, Paris, Thurnai Reims, Martigny, Aubière (Auvergne), Bruxelles, et je l'enseigneral, le 3 septembre, à Lausanne, Mais le temps presse. Il est indispensable que vous fassies faire le Calcul Inderé pour l'exercice 1974 écoulé.

que vous rassies faire le Calcui inderé pour l'exercice 1874 écoule.

J'ai distribué gratuitement des millets d'exemplaires de méto nuvrage intituté « SORTIR DE L'INFLATION », qui enseigné le Celcoi inderé. Le dernier au daté des tirages est conçu de telle manière que l'on puisse s'eussigner sol-même, en peu de temps (la leçon oormale ne dépasse pas 90 minotes). Ce l'irage comporte 43 pages xérographiées. Je le distribue moyennant une participation de 500 france français par exemplaire, sans copyright, de telle manière que les Chambree syndicales patronales puisseot en faire des reproductions, qu'elles pourront commercialiser à leur profit. Pelement exclusivement à le commande, uniquement à mon compte postel Peris 1030-11.

Emile Krieg, ex-Chef d'entreprise, 7, rue d'Anjon, 75008 PARIS.

raconte

The state of the House Transfered

100 M 100 M

Committee of the second second

- -----

12 222

Titre e

3 WEELS

4575 B 5

\* \* \*\*\* \*\*.

1.22 -

......

Les salles municipales Cpatelet, 20 h. 30 : Volses de Vienne. Nonvean Corré, 20 h. : Cirque à l'ancienne.

Les autres sailes

Antoine, 20 h. 30 : le Tube. Comédie Canmartin, 21 h. 10 :

Comédie Canmartin, 21 h. 10:
Boelng-Boelng.
Comédie Canmartin, 21 h. 10:
Boelng-Boelng.
Comédie des Champs-Elysées,
20 h. 45: J'habite chez une copine.
Conr Oes Miracles, 21 h.: Jazz
(Tarahumars Group).
Rébertot, 21 h.: l'Amour fou.
Huchette, 20 h. 45: le Canistrice
chouve; la Lecon.
Le Lucernaire, 18 h. 30: Feodo et
Lis: 30 h. 30: les Chaises;
22 h. 15: Sade.
Michel, 21 h. 10: Duos aur canspé.
Théâtre Campagne-Première, 19 b:
) m 80, 95 kilos... et cause;
20 h. 30: le Presse-Purée des
Dostaing: 22 h.: Danse (India);
23 h.: F. Cahel, plano, et Atonal
Swing Free Junt.
Troglodyte, 22 h.: les Betrouvailles
de l'imaginaire.

704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures, sauf les dimanches et jours fériés)

Jeudi 28 août

Odéon, 6º (325-71-68); Fauvette, 13º (331-56-86); Ermitage, 6º (359-15-71); Paramount - Maillot, 17º [758-24-24]; Magic-Conventioo, 13º

Concorde, 8° (359-92-84); Tem-pliers, 3° (277-94-56), en eem., sf

Cinoche de Bt-Germain, 9° (532-10-82]; U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19)

47-19).
LE RETOUR OO DRAGON (A. vf.):
Hollywood-Boulevard, 9° (770-1041); Marignan, 8° (359-92-82): Wepler, 10° (387-50-701; jusqu'au 28,
Gaumont-Convention, 15° (822-42271; à partir du 29: Clichy-Pathè,
18° (522-37-41).

18° (522-37-41). LE SHERIF EST EN PRISON (A., v.o.) : Studio Golande, 5° (033-72-71) ; Elysèes Point Show, 8° (225-

LA TENDRESSE OES LOUPS (A().

v.o.); Olympic, 14° (783-67-42), sf mardi.
THE GROOVE TUBE (A., v.o.) (\*); Biarritz, 8° (359-42-33); Bienvenua-Montparnasse, 15° (544-25-02); Studio Jean-Cocteau, 5° (933-47-62), TOMMY (A., v.o.) (\*); Paramount-Opére, 9° (073-34-37); Studio Alpha, 5° (033-39-47).
UNE ANGLAISE ROMANTIQUE (ANG., v.o.); Ste-Germain-Huchatic.

(Ang., v.o.): St-Germain-Huchette, 5\* (533-87-59); Concorde, 8\* (359-92-84)

VENDREDI

AVIBASSADE • BERLITZ • CLUNY PALACE • MONTPARNASSE PATHE GAUMONT SUD • WEPLER • LES BOSQUETS

BELLE EPINE THIAIS • MILLTICINÉ CHAMPIENY • GALLVIONT EVRY • VELIZY 2 • AREI. RUEIL

FLANADES SARCELLES - TRICYCLE ASNIERES - CYRANO VERSAILLES - EPICENTRE EPINAY

GERARD LOUIN-ERIC ROCHAT

CORINNE CLERY · UDO KIER · ANTHONY STEEL · JEAN GAVEN

ie sam. et dim. QUE LA PRIE COMMENCE (Fr.)

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles

LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -

Festinal estimat Bateaux-Monches, 18 b. : F. Hardy et

Bateaux-Monches, 18 b.: F. Hardy et E de Villèle
Jardin d'acclimatation, 15 h. 30 :
Chorele Hart House de Toronto.
Jardins On Palais-Boya! (eucliovisuel), 20 b.: Mollère côté jaroin; 21 h.: Artisanat vivant.
Musée de Ciuny, 18 b. 30 : G. Pumet
et J.-L. Gil (Bach, Haendei).
Eg l'ase Saint-Germain-des-Prés,
20 h. 30 : Orchestre Oe la B. R. T.,
dir. Léonca Oras (Haydn : la
Création). (928-20-64).

LE MDRT-VIVANT (A., v.o.) (\*\*);

6t-André-des-Aris, 6\* (328-68-10);

PAS DE PEDBLEME (Pr) : Les Nations, 12\* (343-04-67); Clumy-Palaca, 5\* (033-07-75); Le Paris, 8\* (358-53-99); Montparnasse - Pathé, 14\* (328-65-13); Gaumont - Convention, 15\* (328-42-27); Lumlère, 9\* (770-84-64); Clichy-Pathé, 16\* (522-37-41); Jusqu'au 28.

PROFESSION REPORTER (It. v.o.); Concorde, 8\* (359-22-64); Tem-

Les opérettes Henri-Varna - Mogador, 20 h. 30 : P)esta.

# cinémas

Les films marqués (\*) sent interdits our moins de treize ans, " aux moins de dix-huft ans

La cinémathèque

Challiot, 15 h.: Paris nous appar-tient, de J. Rivette; 18 h. 30; le Kermesse héroique, de J. Fey-der; 20 h. 30; le Dame de Sheu-ghai, d'O. Welles; 22 h. 30; le Mein au collet, d'A. Hitchock; 0 h. 30; Docteur Jeckyll et Mister Hyde, de R. Stevenson.

Les films nouveaux

LE JARDIN DES OELICES, film

40).

LA FLEUR ET LE PUSIL:

HANOI, (ilm beige de Gérard

Vaiet — Le Seine. 5" (325-92-48).

LA PABULEUSE HISTOIRE DE LA PABULEUSE HISTOIRS DE OONALD ET OES CASTORS JUNIORS. //lim américain des ateliers Walt Oisney. — Marignan. 9° (359-92-32): La Royele, 9° (255-82-65); Citchy-Pathé, 19° (322-37-41); Gaumont-Sud. 14° (331-51-16]; Goumont-Gambetts. 20° (797-02-74); Cambrocoe, 15° (734-42-96); Impérial, 2° (742-72-52); Montparnasse-Pathé, 14° (325-65-13); Terminal Foch, 19° 1704-49-53].

65-13); Ferminal Foch, 161704-49-53].

LE PARRAIN N° 2. film smericain de P. P. Coppola, ovec
Al Parino. — V.o.: Normandie,
6° (329-41-18]; U.G.C.-Odéon.
6° (329-71-08); St-Mitche', 5°
(326-79-17); V.f.: Images, 18°
(522-47-94]; Rez., 2° (236-8387); Heider, 9° (770-11-24);
Bretagne, 6° (722-37-97); Napoléon, 17° (380-41-48); MagicConvention. 15° (628-20-32);
Liberté, 12° 1343-01-39); Gaumont. Sud. 14° (331-51-16); mont - Sud. 14° (331-51-16); Gaumont - Madeleine, 8° (973-

Gaumont - Madeleine, 8° (673-04-22).

LA GUERRE OU PETROLE

N'AURA PAS LIEU, film ma-rocain de Souhel Beo Barks. —

V.o.: 14-Juillet, 11° (700-51-13): Stndio de la Haspe, 5° 1033-34-83/: U.G. C.-Marbeut, 6° (225-47-13).

PARTIR DU 28: HISTOIRE D'O, film français de J. Jacc-kin. — Amhassade, 6° (359-19-08): Berlitz. 2° (742-60-33): Cluny-Palace, 5° (033-07-76); Moutparnasse-Pathé, 14° (326-

Cluny-Palace, 5 (033-07-76); Wontparasse-Pathé, 140 (326-85-13); Gaumoot-Sud, 140 (331-51-15); Wepler, 160 (337-50-70); Caumont-Bosquet, 170 (551-44-11).

Les exclusivités

AGUIRRE, LA CDLERE OE DIEU
(All, v. 80g.): Studio des Uraulines, 5° (033-39-19).
ALLONSANFAN (It., v.o.): Le
Maraia, 4° (270-47-86).
L'ANGE NOIR (All, v.o.): OlympicEntrepôt, 14° (783-67-12). V., L.
L'AIGLE AVAIT DEUX TETES (Ang., v.o.): OlympicL'AUGUE AVAIT DEUX TETES (Ang., v.o.): OlympicL'AUGUE AVAIT DEUX TETES (Ang., v.o.): Olympic-

Entrepot, 14° (783-67-121. V., L.
L'AIGLE AVAIT DEUX TETES (Ang., v.o.) : Olympio - Entrepot, 14° (783-67-421.

LES AVENTURES DE PINOCCHIO (11. v.o.) : Quintette, 5° (033-35-40); v.t. : Saint-Lesare-Pasquier, 8° (387-35-63). Studio Marigny, 5° (225-20-74). en matinée.

LA EETE (Fr.) (\*°) : Omnia, 2° (225-20-74). en matinée.

LA EETE (Fr.) (\*°) : Omnia, 2° (231-39-61). Dragon, 6° (548-54-74). Quintette, 5° (633-33-40). Trois-Nations, 12° (333-40-67). P.L.M.—Saint - Jacques, 14° (589-68-42). Montparnasse-83, 6° (544-14-27). Saint - Lazure-Pusquier, 8° (337-35-43). Gaumont-Convention, 15° (823-42-27). Cluby-Pethé, 18° (322-37-41). Punthéon, 5° (033-15-64). Belaza, 8° (359-32-70). LE EAGAREEUR (A. v.o.) : Mariguan, 8° (359-32-70). Montparnasse-83, 6° (544-14-27). Gaumont-Bichileu, 20° (797-02-74). Gaumont-Bosquet, 7° (331-51-16). Caravelle, 18° (377-30-70). Cambronne, 15° (734-42-69, en sofrée, Gaumont-Bosquet, 7° (551-44-11), jusqu'au 28.
C'EST OUR POUR TOUT LE MONDE (Fr.) : U.O.C.—Marbeuf, 8° (225-47-15). LA CLEFSYDEE : Le Seine, 5° (225-95-99). DOC 8AVAGE ARRIVE (A. v.o.) :

LA CLEPSYDRE: Le Seine, 5° (32595-99].

BOC 8AVAGE ARRIVE (A. v.o.):

Elysées - Cinéma, 8° (225-37-90);

v.f.: Caméo, 9° (770-20-89).

Rotonde, 6° (633-08-22).

EFFI BRIEST (All., v.o.): Olympic.
14° (783-67-42).

EXHIBITION (Fr.) (\*\*): U.G.C. Odéon, 6° (325-71-08), Marotte, 2°
(231-41-39), Helder, 9° (770-11-24),

Emultage, 8° (359-15-71), HietwenügMontparnasse, 13° (544-25-02).

Clichy-Pathé, 18° (522-37-41), Murat.
18° (283-99-75).

FOLLE A TUER (Fr.) (\*) SaintGermain - Village, 5° (633-87-59).

Coligée, 8° (339-29-46), Français, 3°
(770-33-881, Montparnasse - Pathé,
14° (326-65-13), Gaumont-Conven11on, 15° (822-42-27), Victor-Hugo.

16° (727-49-75), Goumont-Oamhetta, 20° (797-02-74), Pauvette, 13° (331-56-85), Cilchy-Pathé, 18° (522-37-41). FRENCH CDNNECTION n° 2 (A. v.o.) : Publicis -Champs-Elysées, 6° (720-76-23), Paramount-Odéon, 6° (325-59-83); v.f. : Etmitage, 6° (336-13-71), Maz-Linder, 9° (770-40-04), Paramount-Opéra, 9° (770-34-37), Paramount-Opéra, 9° (773-34-37), Paramount-Orléans, 14° (536-32-217), Moulin-Rouge, 10° (566-34-25), Paramount-Orléans, 14° (590-33-75), Paramount-Gohelins, 13° (707-12-28), Paramount-Maillot, 17° (782-22-34), Paramount-Maillot, 17° (782-22-34), Paramount-Maillot, 18° (243-79-17). LE FUTUR AUX TROUSSES (Fr.1 : Studio Médicis, 5° (633-25-97). LES GALETTES OE PONT-AVEN

Studio Médicis, 5° (633-25-97).

LES GALETTES DE PONT-AVEN
(Pr.) f°1 . Murat, 18° (228-99-75).

Liberté, 12° (343-01-59), La Clef, 5° (337-90-90), Cinémonde-Opéra, 9° (770-01-90), Miramar, 14° (326-41-02), Mistrat, 14° (734-20-70), Rex, 2° (236-83-93), Blarritz, 8° (356-42-33), U.G.C.-Odéon, 6° (325-71-08), U.G.C.-Marbeuf, 8° (225-47-19).

L'INDE PANTOME (Pl.) 1° partis:

U.G.C.-Marbeni, 8° (223-4'-19).
L'INDE FANTOME (Fr.1 1° partie :
Olympic, 4° (783-57-42). 2° partie :
Olympic-Eotrepot, 74°.
IND1A SONG (Fr.) : Hantefsuille, 8° (533-79-38], Le Seine, 5° (325-92-46).
à 20 h. et 22 h. 20.
LE JOUR OU FLEAU (A., v.o.) (°1 :
Goumont-Champs-Elysées, 8° (359-Cinochs de St-German, e (1935-10-82).

YAKUZA (A., v.o.) (\*) : Quartier Latin, 5 (326-84-65), Mercury, e (225-75-90); v.f. : A.B.C., 2\* /236-55-54); Cilcby-Pathé, 18 (522-37-41); Montparnasse 83, 6 (544-14-27); Fanvette, 13 (331-60-74).

Coumont-Champs-Elysées, 8° (359-04-67), Hautefeuifle, 6° (633-79-38). LENNY (A. v.o.) : Hautefeuille, 6° (633-79-38). OPERATION LADY MARLENE (Fr.) : Murat, 16° (285-99-75); Bretsgna, 8° (232-57-97); Mistral, 14° (734-20-70); Rex, 2° (236-83-93); U.G.C.-

Un des plus beaux

textes érotiques qui soit

Le Roman Français

contemporain le plus lu

dans le monde est devenu enfin un film

Adapté par

Sébastien Japrisot

et réalisé par

Just Jaeckin

(Emmanuelle)

un film de JUST JAECKIN ALIGNATURA SEBASTIEN JAPRISOT - APARLEMENT

\_CHRISTIANE MINAZZOLI - MARTINE KELLY - JEAN-PIERRE ANDREANI - GABRIEL CATTAND

Expositions

# Fernand Léger à hauteur d'homme

nand Léger est moins lourd que l'air. A la laçon de certains pechydermes qui savent se mouvoir evec une incroyable eleance, ce solide Normand, eussi robuste que ses compositions monumenteles, trompa aon monde. Réunis à Paris, au moins trente-cinq hulles, equerelles, gous ches et dessine - œuvres majeures qui ne tigurent pas eu musée de Blot - nermettent, vinot and après sa mort, de prendre confect evec un Léger physiquement à heuleur d'homme, qui merle la lorce à la délicatesse, la echémetleetion à la subtilité, le téarie polychrome eux structures architecturées. Fail atrenge ; jusqu'ici cette exposition a été passée sous silence. Une répere tion tardive a'imposait pendent qu'il est encore temps.

El d'abord qu'on seche gré à M. Berggruen d'avoir prétéré à toute prélace le texte de Blaise Cendrars, Construction, tiré des DXx - Neuf Poàmes élastiques, Une lois de plus, preuve est telle que seuls les poètes peuvent traduire la lengue dea peintres.

La peintura devient cette chose

Le vie

- La machine - L'ame humaine... -

En 1919 déjà Léger grandissait

E Le Mouvement contre le racisme l'antisémitisme et pour la paix (M.R.A.P., 128, rue Saint-Denis, 75002 Paris) diffuse un tract anprès des spectateurs d'a Ipi Tombi » (a le Monde » daté 24-25 août), pro-grammé à l'Olympia. Ce texte indique notamment : « En exprimant rotre admiration pour un art digne d'une meilleure utilisation, n'oublier pas ta cruelle réalité du racism and-africain, qui opprime quinze

5° [533-87-59]; Concorde, 8° (38992-84)
VILLA DES OUNES (Fr.): O(ympicEntrepót, 14° (783-57-42), mer., dim.
VERITES ET MENSONGES (A., v.o.):
Studio Git-io-Cœur, 6° (328-80-25);
LE VIEUX FUSIL (Fr.) (\*): GeorgeV, 8° (225-41-48); Marivaux, 2°
(742-83-90): Paramount-Elysées, 8°
(339-49-34): Peramount-Montmartre, 10° (606-34-25); ParamountMontparnasse, 14° (326-22-17): Paramouot-Maillot, 17° (758-24-24):
Paramouot-Orléans, 14° (580-37-5);
Puhlicis St-Germain, 8° (222-73-80);
Plaza, 8° (073-74-55); Boul'Mich, 5°
(633-48-29).
VIOLENCE ET PASSION (It. v.o.):
Clinoche de St-Germain, 8° (63310-82). I Le centenaire du Festival de Bayrenth sera marqué par une cérémonie solennelle, an cours de laquelle Karl Böhm dirigera la seène finale des o Maîtres chanteurs de Nuremherg n, lors de l'onverture du Festi-val de 1976, dont l'événement sera la nouvelle mise en scèce de la Tétralogie par Patrice Chérean, sous la direction de Pierre Boniez.

Conforme à son patronyme, Fer- - comme le solsii de l'époque ter- lenent une poupée (1937-1938), mais tiaire -.

> Il avail commencé plus tôt, et le survoi d'un choix délibéré, partent de 1913, du cubisme à son epogée, pour aboutit à 1955, lorsque survint la mort de l'ertiste, ne montre aucune solution de continuité entre les diverses phases d'une reconstruction de la réalité. 1913 : année-chernière dans tous les domaines de l'esthétique, mise en lumière et méthodiquement explorée sous la direction de Liliene Brion-Guerry. (Sur la plan des idéas, na charchez pes la signeture de Léger dans le tome III, publié comme les autres chez Klincksiak et regroupant manifestes et témpionages : nul ne fut plus que lui éloigne des théories et des systèmes). 1913 : dete de la Femme devant une table, tourbillon maîtrisé où les bieus, les rouges, las verte a'équilibrent (on dirait des trottis). Oe celle toile rythmée émerge une tête ovoide, bicolore, comme si elle commandait le lempo.

Oonc pas de rupture et si le Marinier jouant avec les cônes, les cylindres, lea boules, alleele, en couleurs plus vives. l'expérience vécue aux côtés de Braque et de Picasso, le monde mécanique, les objets taçonnés de l'ère industrialle, annoncés per Cendrars, toni irrupilon, toujours, Crovons-nous, introduits au titre de prétextes, comme la guitere par ses âmules. Les Oisques dene la ville, grende goueche de l'immédial aprèsquerre — la première — annoncent le dynemiqua lulure, Interférence (mais qui a commencé ?) de l'univers extérieur, euquel viendre s'ajouter l'homme, al du jeu raisonne, proche de l'abstraction, des lignes et des volumes. Oublions l'intention soulignée par le titre de la Femme eu miroir (1920), une temme présente seulement par un clin d'œil au bord da l'écran du miroir, de la Chaise verte (1922) ou de l'inlérieur (même année) où la décoretion des portes, les pièces du mobilier pourraient se passer de rélérences. L'être humain, eprès de lurtives epperitions à peine molivées par sa lonction de composante plestiqua, l'être humein conzidéré comme un carps inerta seralt-il ebsent ? Impossible d'Imeainer une têle sous le Haut-de-Forme de 1925, tronqué d'ailleurs, aux couleurs volonlairement pauvres et mates. Et ce n'est pas la silhouetle masculine, llourae au second deoré, inscrite dans un cadre mis lui-mema dana un cedre, qui humanise le lableeu.

gammas, Nous volci dans le période linéaire, rigide, du dépouillement extrême, qui nous enchante d'ellleurs par son auslérilé méme. L'esprit trouve son entière satisfection devent la Neture morte (premier étet), la Composition à la bouteille, l'une el l'autre de 1927 ; et surtout les Deux Profils (1928), prolit blanc el profil noir sur lond Jeune. Cette fois, c'est le seul contour des viseges — non, du mēme vieege — qui s'intègre à un monde tait de main d'homme, comme toujours, at où fait son epperition l'échiquier — qu'on retrouve dans la Composition sur fond blev de 1936 -- cher aux peintres de tous les temps.

La vision se meut dens un domaine clos, ocre, dans la Composition evec ligure (1929), bien qu'un objel, un pled el la chevelure-algue dea lemmes à venir, en franchissent les bornes. Clos eussi dane la Jeune fille

cette fois c'est l'ocre qui représente l'espace el un lond bleu sombre qui entermo le double personnage.

Désormais Léger, dans l'épanouis. sement de sa maturité, campé dans le cinquanteine, va briser toutes les rières. Il e un message social à transmelire, sur le plan idéologique avec l'identific homme-machine, et sur le plan de le communication. De plus en plus II peindre des œuvres lisibles, eccessibles à lous, tournant le dos eux intellactuels et aux esthèlas. Sa peinture se rapprochera da l'Imagerie. eux contours simplitiés, eux couleurs vives et joyeuses, et le gouache des Cyclieles (1948), les Deux Amoureux (1953), entre autres, retrouvent l'inspiration populaire. Sevlement, si l'on y prête attention, c'est toujours le même Léger qui ramasse toutes ses recherches, lointaines et récentes, dan's l'extraordinatre equerelle l'Auguste eu cheval l'année de ae mort. Les deesina réunia par le galerie

Berggruen s'insèrent dans le processus chronologique de l'œuvre. Pourquol elors telre une mention eaparés ? Parce qu'ils nove ont semblé d'une qualité ai exceptionnelle qu'ils eussent pu, à eux seuls. méritr une visite attentive. Ile sont même en avance sur la peinture, al l'on considère, par exemple, les Eléments mécaniques de 1917 exemplairement mis en page, le Nu allongé da 1920 puissamment plastique, 'ta Composition eux ciseaux contemporaina du Heut-de-Forme et plua aboutie. On avoue una prédilaction personnelle pour un creyon de 1930, la Ceinture, qui peut parattre une Simple étude mais qui acquiert une obsédante présence. Oue dira de la Composition aux clés de 1929 ? On le jurereit dessinée d'hier (ou d'autourd'hui) tant elle rejoint les lentatives des plus jeunes. Au lait, Il ne saurali être question de dates pour ce câlé du génie de Léger qui nous tient peut-être plus è cœur qua ses grandea mechinea. JEAN-MARIE DUNOYER.

★ Berggruen, 70, rue de l'Univer-sité. Jusqu'à la fin septembre.

CENT PEINTURES DU METROPOLITAN DE NEW-YORK A MOSCOU

Une exposition de cent tableaux du Metropolitan Museum de New-York a été inaugurée, jeudi 28 août, au musée Pouchkine de

Organisée dans le cadre des échanges culturels américano-soviétiques, cette manifestation, qui restera ouverte au public moscovite jusqu'au 28 octobre, fait suite à l'exposition d'art russe ancien (principalement scythe) qui parcourt actuellement les musées américains.

Parmi les tableaux envoyés par le Metropolitan de New-York, des œuvres de peintres qui ne figurent pas dans les collections du musée Pouchkine, comme Turper et Hals : un chef-d'œuvre célèbre de Cranach : Judith tenant la tête d'Holopherne, ainsi que des toiles de Claude Lorrain, Constable, Gainsborough, Hogarth et un ensemble de peintures impresion-nistes dues à Manet, Renoir et

SAINT-ANDRE-DES-ARTS / V.O.

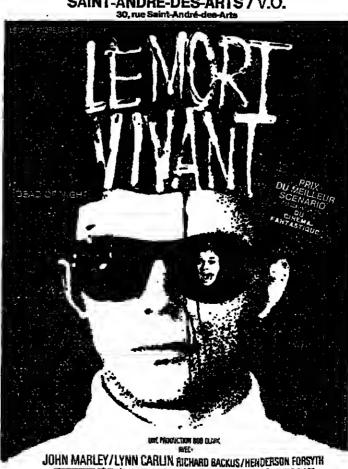

JOHN MARLEY/LYNN CARLIN RICHARD BACKUS/HENDERSON FORSYTH
PRODUCTURS INLEDIES JOHN TRENT & PETER JAMES PRODUCT ET REALES PAR 808 CLARK
UNE PRÉZIFITATION REPACT RUMS

MOCKEAUSEN le solitaire

Midre

ped now fit in microparain intalite de the state of the designation of the The second section parente .. Paris, le A Service of Series - Co ne THE PARTY OF THE PARTY OF THE gree on a sectionest le are properties one la date a most of our point was .. premiere iii STATE OF THE CONTROLS is out or to revelation learners In . Chant addentate and a Grapgone is a service XI s. main ber in rien errit manate de digne de TS AUT THE THE SEC PIPE-5 (20) sec -- 21 Fe has the . the lorsque

gerit mes eurente, dit-il. piene mitteren seul et j'ai to the une boune per positioner for the despite g organical que sur mol. parter mitancé à comgal the ne mes amis ne ste empres, alors fai en. mine the Pitals dans me terre ent il fallait. e e sim la realiser ce pontoir ..... in core. le destin ni ne e e colitaire. e of time a Mo-Li - ... cour la têlesome time to 1966 par Luc protection Patris, d'agres with man nom - un amer. exemplaire qui fia comme de la

The contracted mustde gra fast cette confesdin lamade on pent an-The trace matiere & detet copuls les temps be-# or in critique faisail Emphy ablement la jeune Palen de Darmstadt parce de tele-ait les ancless t in chases out bien in Lureque je realisais Chan: des adolescents fans trusie en 1956, c'est an la Boulez, a Nono et à moi-

to the second of the contract

a que je pensais ». dit-I ind brai it mpprochement avec Nete sainte pent surprenl ne fait ancun doute en tas une certains thurides de la période suivante the risites par un ange a de sacesse nu de malice. ni disait : c Le scandale de as entretenn risque de desprometire un jour ou the il est temps d'adorer

he lu as brule. » his d'ardenr. les voici qui o tone par les quatre cheannoucer in bonne non-Lew enthonsiasme a fait (en: laoné uniquement Ortzione caractéristiques denres des premières œuin frignent formelle abstraite, and the certain remantismes. ibil s'écronier des qu'il bieo se rendre à l'évi-Slockhansen se situe bala lignée des grands crésallemands obez lesquels mand et l'irrationnel ne the les denx visages d'une fig. fois ses admirateurs der out élevé no bûcher que te marelle centre est heureusement, le grand

reste à l'abri de ces aterents, mais, peu à pen, il persoader que Stock-c'est Bach, Beethoven Wagner, et qu'il convient de mer bestement sans trop duber a comprendre parce test devenn une institucenz qui ne venient

comprendre et ceux qui folent pas la nécessité, il bien sur qui se contend'aimer, qui n'attendent pas Aque composition nouvelle conforte l'idée qu'ils se par avance, mais essayer de sentir qui l'a fait naître-GERARD CONDE

C.

CLE PAR

saids true Glass, Marion test Callant to manufall

Part (No Codings, is it

cetta colorada para laca arcada alla la laca local ascenti di la laca local adel as long de picil, massi più Vio a alloma, et de cel narce resente la richessa a Sales Serie Reside DETRE COMMO UN MONT COM tecais dans con épalement h storigue of entires A 100 dockle intrige. Coppele of name of the coppele of name of the coppele of the coppel tore emericaine. Ce ina ner ament as reimodes de - meuries, charactes, ess equipment to role tout par sature damp to via political ser des grande imate PER CO CO'ON DOUNTER & appeter son - loveress CCIONA UNIO - IN CASE. pre. au thomas de Bettetel agen des makes free pointniens of certains Minera. Alben qu'il Beste dent dans son premier him n'hés te pas, certe fors, à

**fertivols** 

pleas dans to plat comm

ET LE PRESE TE UNE MAIN concre scion was form tique adoptée depuis 192 Pestival d'all'agent. meins ce que propins ine gention constant at Machel Car - 15 une question écribe de l demandali el le Pentruln'allait par ente infra el
rence: auna de futta P
printenne — a Cuttan
réorgamentes del gener
salezandere del gener
precipal de generale dans
mais dissi le dell'

SANT-SHEE RIMOND ROLLING

CHIRLIES SOLES

Daux histelres, donc, qui ne ces-

1901. — Un gamin de neuf ens, à

qui sas amie ont fait quitter es

Sicile natala pour le soustraire è la vindicte du chet tocat de la Malia.

dèbarque à New-York. On l'enregis-

trera sous le nom de Vito Corieone

et il va grandir au miliau da compa-

triotes, èmigrés comme lui, dans le

quartier da la Patite-Italie. Un quar-tiar bruyant at coloré, qui sent le

minestrone et le crottin de cheval, et

où un matamore prétentieux, repré-

santant de la . Main noire ., felt

régner la terreur parmi les commar-

cants. Vito, qui est maintenant marté el père de famille, découvre vite les

lois de cette lungia et décide de les

appliquer à son profit. Il se cherge

d'abettre la metamore. Après quol,

patlemmant, il commence è mettre

en place auprès de ses voisins la

syelèma de « protection » qui devien-

dre l'un dee ressorte de la puissance

1958. - A Lake-Tahoe Nevada

dans se superbe propriété, Micheal

Corieuna, le nouveau « Parrain »

donna une féle en l'honnaur de la

première communion da son fils

Anthony. Le Journée se termina per

une fusilleda à lequelle Michael at se femma échappant da justesse.

C'est pour Michael le début d'une

et familieux. La trahison de sor

frère. les trasques da sa sœur, les

états d'âme de sa femme, viennent

e'ajouler aux dangereuses machina-

tions d'un gangster juli (le aubti

Lee Strasberg) at aux interrogatoires d'une commission sénatoriale. Mi-

cheel ee bat sur tous les fronts. Pour

se défendre, pour gagner, pour rasier

la - Parrain -, Il lui faut frappe

dur. Tuar, et tuar, et tuar encore

Lu - mamma - morte, sa famma

reste-t-II è Michael ? La pouvoir, des

souvanira da jeunesse, at le grand

moins complaisant que la premier

longua sulta d'ennuis professionne

da la Matle.

sent da a'antraméler.

Autant an amporte le sang : la saga des maliosi s'anrichit de chavalt pouveir être entendu par une Amérique inquiète, et sensibilisée par les scandales da l'administration

Dans la Parrate nº I, Francis Ford Coppola recontell le chroniqua neuvamentée al souvent aenglante d'un empire (la Melie) qua déchireiant les guerres civiles et les revoltas de palais, maia qua son chat aveit portè au faite de la puissance. D'un César, Marion Brando avait d'allieurs la masqua altier, le voix rocalllousa el una lègère ten-

pouvoit. Quitte à troubler des spectateurs qui n'auraiant pas présanta à l'espri la généalogle de la lamille, Coppola e joué avec intaltigance da cetta confrontation, par-dalè las années, antre le père (encora adolescent) et le fils (dèjà adulle). Teut au long du récit, nous passona da Vilo à Michael, et de catte alternence naissent le richesse et l'intérêt du film. Au lieu de n'être qu'une super- série neira , gorgée de meurtres et da règlamants da comotes, cette deuxièma partia apparaît comme un recit complaxa qui recèla dans son épaisseur romanesqua lee èlémants d'une enalysa histeriqua at critique. A travers leur doubla Intrige. Coppola et son scéneriste Marie Puzo, l'euteur du romen, nous renseignent eur l'évolution d'un phénomèna sociologiqua qui a marque un demi-siècla d'histoire américaine. Ca na sont pas seulement les méthodes da la Mafia - meurtres, chantages, axactione qua les auteure dénoncent, c'est également le rôle joué per l'organisalion dans la via politique et écosein des grends trusts internationaux, ce qu'on pourrait, è la limite, appelar son e impérialisma e et son colonialieme - (à Cuba, par exempla, au temps da Balista). La collusion des matical avac cartains politiciens el certains hommes d'affaires est iranchamant mise en

film, parfaitement maîtrisé par Coppole, aussi à l'elsa dans les morceaux da brayoure (le procession da San-Rocco, la première communion) que dans les econes intimietes oe Parrain n° 2 est una réussile. Parca qu'allas ont pour décor un New-York délicieusement viellot at qu'elles bénéficiant du charme du folklore Italian, les séquences consaplads dans la plat, comma a'il sacrées à Vito (la très remarquable Robert De Niro) neus sédulsent tout particulièrament. C'est pourtant dans sa partie moderne, celle su coure da laqualle Michael (Incamè avec una froidaur calculée par Al Pacine) affronte son destin et aa comporte an potentat implacabla.

vide du lac Tahoa.

acte d'accusstion. La fin du Parrein nº 1 laissait eur une impression de malaise. Puzo et Coppola avaient vraiment fait la part trop bella è leurs héros. Il y a encore un brin da romaetisme dans la Parrein nº 2, et c'est sous un jour plutôt sympathique qua Vito el Michael nous sont présentés. Mais, du moins, lcl. certaines chosas sont dites et un peu du vrai visage de le Mafie est mis à nu. Du romanesqua nous glissons dans la réalité. A cette franchise nouvella le film trouve son interêt et la morale son

qua le film trouve es signification

profonda en devanant témolgnage et

JEAN DE BARONCELLL \* Normandie, U.G.C.-Odéon, Saint-Michel (v.o.); Images, Rez. Helder Britagne, Napoléon, Magic-Conven-tion, Liberté, Geumoet-Sud, Wepler Gaumont-Bosquet (v.f.).

(Publicité)

excellentes places assises pour concert N.Y. Philharmonic Orchestra le 16 septembre 1975 dans la cathédrale de Chartres. Echange possible avec concert du

Marilyn HORNE

N.Y. Philbarmonic Orchestra du 18 septembre 1975, Salle Playel. Téléphoger d'urgance à : . Mms Jager 525-36-80.

> -Théâtre des Champs-Rlysées VENDREDI 19 et SAMEDI 20 SEPTEMBRE - 26 h. 35

Grade france Leonard BERNSTEIN

HOMMAGE INTERNATIONAL A MAURICE RAVEL

Alborada del Gracioso - Shaherazade - Concerto en sol Tsigane - La Valse

Leonard BERNSTEIN

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

maitres d'œuvre. Tout se passe on le fait devant les palissades comme e'll existeit un auteur collectif, aux pouvoirs métaphy-

Anonymes français du XX<sup>e</sup> siècle

V U

des chantiers importants, innombrables bätisseurs

mais certaloss da ses émissions,

pas les moins eulvies, cont

mises en images par des média-

teurs dont ta nom passa furti-

vement à l'antenne, quand il n'ast pas omis. Ainsi, les jour-

naux da TF 1 at de FR 3;

tation aur les epots publichaires.

Souvent, on n'y prête pes attention. Souvent aussi, il faut

du mérite pour s'etterder aux

génériques de Guy Lux ou da Jacques Chancel, d'Armand

Jammot, ou de tant d'autres.

Leurs metteurs en Images (dont

les choix, el limitée soient-ils,

ne manquent pas d'importance)

n'en sont pas, aux yeux du

a Le Monde a public tous les

lundi, uz supplément radio - tèlé-vision avec les programmes complets

samedis, numéro daté du dimens

cathédrales du Moyen Age appo-Et ce n'est pas forcément un accompile : on reconnaîtrait l'ogive Durand de le resacs peradoxe. En trante années de télévision trançaise, une gram-maire de l'audio-visuel, une syn-Dupont : l'esprit étiqueteur y trouvereit son compte. De même. taxe des ondes, se sont constion connaîtrait l'identité du ou tuées : presque tous les instants, des dix-sept Shakespeare ou des presque toutes les situations tameux phonymes bulgares des ce qui constitue l'ordinaire de quinzième et selzième stàcles, le communication, — presi dont ratiolent les musicologoes. toutes les images, pourraient être être signés Sabbagh, Anjubault, lis pardraient leur mystère (superflu), et on pourrait théo-Barrère, Knapp, Prat eu Barma, riser à loisir sur le spécifiché tes grands pionniers... Les eno-nymes du petit écran d'aujourdu atyle de l'un, et eur les influences subles per l'eutre. d'hul appliquent avec conscier des règles de langage, des codes préétablis. cathédrale, ni un théâtre éilea-béthain, ni un moter — eile est

Ces préliminaires posés, parlons de l'EnnemL

il s'agit d'une - dramatique - : l'Ennemi, de Julian Green (mar credi soir sur TF 1), a ètè réalisé » par François Chatel : l'arbitraire des signatures demeure, il est aimplement inversé.

De Julien Green, una trensposition hardle pourrait fairs . lire - das traces de langage, un climat ; l'adaptation, la benalisation aux dimensions du rectangle cathedique, na nous m, hálas i qu'une intrigua, des dialogues psychologiques : sur un registre noble, François Chefai, iul aussi, déclina, conjugue, ponctue, vollà tout.

Dans ce cas précis, le véritable auteur, anonyme, collec-tit., de l'émission, s'appelle - école des Buttes-Chaumont - ; manière da - porter - la texte, très - théâtre filmé -. è une certaine manière de placer les cameras, de rytimer les sequences, et d'abuser'des gros plans. Attention : l'école des Buttes Chaumont e eu ses grandes heures. Certains Lorenzi tournés de le sorte ont été superbes et U y a eu les Perses, de Prat: Aujourd'hul encore, Il y a Cavassilas et Rothstein qu en renouvellant la pratique, cha-

On remarquera toutefols que ces œuvres s'èloignent, chacune à se manière, du registre du théâtre psychologique ; l'œil = neutre = da le camèra vidéo supporte mei l'artifice, l'art, s'il ne s'assume pae comma tel ; !! peut servir un comédian, il n'y croire » jamais.

cun é une extrêmité de l'horizon.

Le texte de Julien Green sa sereit-il prêté é d'eutres créateurs ? Qui sait ? Et à quoi bon ? il est vain da youloir mêler à tout prix imaga et littéreture. aous prétexte que des parsonneges peuvent être « parlés »

per des acteurs. On pourrait égalemant, au faire jouar les livrets d'apére eans musique ou mimer les

MARTIN EVEN.

# Cinéma

Murique

STOCKHAUSEN

le solitaire

Seul musicien contemporain

dont la presque totalité de

l'œuvre existe sur disques, à

quarante-sept ans (il fétait son

anuiversalre, à Paris, le 22 août), Stockhausen est déjà

entre dans l'immortalité. On ne

le discute plus l'orqu'on est bien élevé. On a seulement le droit de se quereller sur la date

de sa » mort »; car pour ses

admirateurs de la première

heure, ceux qui, aux environs

de 1956, ent en le révélation

de « Zeitmasze », du « Chant

des adolescents », de « Grup-

pen » et du « Klavierstück XI ».

Stockhausen n'a plus rien écrit

depuis dix aus qui solt digne de

fleurer aux cetés de ses pre-

» Jotais très jeune lersque

j'al perdu mes parents, dit-il.

Je me suis retrouvé seul et j'ai pensé qua c'était une bonne chose; désormais, je ue devais

plus compter que sur moi.

Lorsque j'ai commeuce à com-

poser ma musique, mes amis na

l'ont pas comprise, alors j'ai en

la certitude que j'étais dans

la bonne direction : Il fallait

que je continue à réaliser ce

que j'étais seul a pouvoir

concevoir; là encore, le destin

vonlait que je reste solitaire. »

mente », réalise pour la tele-

vision française en 1966 par Luc

Ferrari et Gérard Patris, d'après

l'œuvre du même nom -- un

film musical exemplaire qui fi-

gurait an programme de la

journée Stockhausen du congrès

mondial des Jennesses musi-

cales - on'il fait cette confes-

sion dans laquelle on peut au-

jourd'hui trouver matière à

En effet, depuis les temps he

roiques où la eritique faisait

griller implioyablement la jeune

génération de Darmstadt parce

qu'elle refusait les anciens dieux, les choses ont bleu

change. « Lorsque je realisais

» le Chant des adolescents dans

la fournaise », en 1956, c'est un

peu à Boulez, à None ct à moi-

même que je pensais », dit-il

Phistoire sainte peut eurpren-

dre. fi ne fait ancun doute en

tout cas que certains thuri-

téraires de la période auivante

ont été visités par un ange

plein de sagesse en de malice, et qui disait : « Le scandale

que tu as entretenu risque de

te compromettre un jour ou

Pautre, il est temps d'adorer

s'en vont par les quatre che-mins annoncer la bonne neu-

velle. Leur enthousiasme a fait

long feu: fondé uniquement certaines caractéristiques extérieures des premières œu-

vies (rigueux formelle abstraite,

refus d'un certain romantisme). il allait s'écrouler des qu'il failnt bien se rendre à l'évi-

dence: Stockhausen se situe dans la lignée des grands créa-

teurs allemands chez lesquels

venue alimenter.

Pleins d'ardeur, les voicl qui

ce que tu as brûle. »

Si ce rapprochement avec

sajourd'hul.

ns le film « Me-

miers chefs-d'œnvre.

ergine of the large of the

\$6-64. 24 to

Sarr.gra

Care my transport

10 Z

......

the strate of English

CAMPANIATE ORGE

→ FNT PEINTIRE

111. A 14. JUST

A 3105COE

......

100

DE SETROPOUR

Section .

THE PART OF

digete Seiter. State Street Co.

THE WHAT

- 2

# de FRANCIS FORD COPPOLA

pitres inédits at prend une dimanalon nouvelle.

dence à l'embonpoint.

C'ast à la neissance de cet empire at à sa mètamerphose quand il tomba antre las meins da la seconde génération mus elintèresse la mème Coppola dens ta Parrain nº 2. Un jaune loup aux dents longues (Vite Corlaene, le lutur » Par-rain ») el un businessman solitaire et désabusé (Michael Corleona, fils et héritier du . Parrain .) sont les protagonistes du nouveau film. Deux èpoques. Deux hommes. Deux tempéraments. Daux conceptions du

lumière. Alors qu'il était très prudant dans son premier film, Coppola n'hesite pas, cette fois, è mattre les

fertival.

LE MARAIS ET LE PRINTEMPS

Paris accueillera probablement

au printemps, une manifestation conçue selon une formule iden-tique adoptée depuis 1972 pour le Featival d'autonne, c'est du moins ce que propose le secrétaire d'Etat à la culture. Le Festival de printempe serait composé de trois festivals autonomes ayant

trois festivals autonomes ayant une gestion commune.

M. Michel Guy — répondant à une question écrite de M. Fissbin, député communiste de Paris, qui demandait si le Festival du Marais u'allait pas être mis en concurrence avec ce futur Festival de printemps — a confirmé qu'une réorganisation des manifestations saisonnières était en cours. Le Festival du Marais «qui, selon le secrétaire d'Etat à la culture, a fait ses preuves dans le passé, mais dont le déclin est malheureusement à déplorer », recevrait des crédits pour un nouveau programme. En tant qu'association indépendante, il continuerait à recevoir ses subventions de la Ville de Paris.

SEUL A PARIS



# CHERCHONS BILLETS

LES PROGRAMMES

JEUDI 28 AOUT

CHAINE 1: TF 1

de le semaine.

21 h. 30, Reportage: La retour Paris-Ispahan (Les saigneurs de la route).

La saga des » gros oubes ». 22 h, 30, Jazz session : Piano Parade (10) ; 23 h., II 1 journal

CHAINE II (couleur) : A 2 20 h. 35, Le grand échiquier, de J. Chancel : Un soir à la télévision.

Un hommage eux techniciens de la Société française de production, en compagnie de Noelle Pontois et Cyré Atenassol, Joan Basa, Georges Brassenz, Raymond Devos, You Montand, le groupe Temptations, les ballets de Bolehol, Georges Crifre, H. Szeryng.

23 h. 30. Journal de l'A 2.

CHAINE III (couleur): FR 3

20 b. 30 (R.), Un film, un auteur : - Un roi sans diversissement -, de Fr. Leterrier (1963), avec

Cl. Giraud, C. Rønard, Ch. Vanel, P. Repp, A. Rémy, R. Blanchard.

En 1860, dans l'Autres, un issuement de gendermers, enquêtent sur des orimes mystérieux, découvre que le méurtre peut être un diversissement.

21 h. 55, FR3 actualités.

FRANCE-CULTURE

20 b. Theatire ouvert a Avignon, par L. Atloun : 4 Pepe Gustave volt rouge a. de Yvan Vanesco, par B. Sobet, real. G. Peyrou ; 22 h. 30 (R). Memoires Improvisés, de P. Claudet, par J. Armouche ; 23 h., De la nuit, par E. Lansac et G.-M. Duprez ; 23 h. 50. Poèsie.

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 t3.7, Antinologia des orchestres de Radio-France, par. C. Guy : Orchestre national au Théâtre des Chemos-Elysees (1973) . Anecréon « ouverture (Cherubini) » Symphonie de seurres » (Stravieuskyl » Mort et Transflection » (Richard - Stravissi) » Raposidle espegnole » (Ravel) 22 n. 30 t3.1, unofterminées, oar R. G-meux » » Hulfléme symphonie », première partie (Alabier) » Une centale te Noll » thonegger) » Gloria » (Poulenc) ; « Choral de la tumière de spoire de la Transfleuration » (Messieen).) 24 h. 53.1, Disques.

# VENDREDI 29 AOUT

CHAINE 1: TF 1

20 h. 35, Au théatre ce soir : « Bichon ». de J. de Letraz Mise en scène R. Manuel, Réal, P. Sabbagh. Avec D. Ceccaldi, J. Marsan, Ph. Dumat, Y. Clech.

Christiane, fille d'Edmond Fontanges, s'éprend du fidèle secrétaire de son père. Scènes de l'emille truditionnelles. 22 h. 10. Paris carrefour du monde, de J. Dieval. Réal. G. Folgoss ; 22 h. 40, IT I journal.

CHAINE II (couleur) : A 2

20 h 35, Documentaire : L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau (Le retour des éléphants de mer); 21 h. 25, Dramatique : « Tueur sans gage », d'E. Ionesco. Mise en scène J. Mauclair. Réal J.-P. Roux. Avec J. Mauclair, A. Thorrens, Ch. Watteau, Cl. Génia.

Un homme tue dans une grande cité. Un autre se haurte à l'absurde d'une solitude : désaspérance et riconoments. 23 h. 20. Jeurnal de l'A 2.

Boris BELKIN

CHAINE III (couleur): FR 3

20 h. 20. Pour les jeunes; Pierrot et ses amis; 20 h. 30. La vie filmes (La libération), de J.-P. Alessandri et J. Baronnet. Réal. A. Astruc; 21 h. 30, Les dossiers noirs: Naujocks; 22 h. 20, FR 3 actualités.

FRANCE-CULTURE

20 h., • Les petitus Cardinal », opérette en deux actes et dix tableaux d'A. Willemetz et P. Brach aur une musique de A. Honegger et de J. Ibert, avec A.-M. Rodde, M. Prévest, J. Gilet et l'Orchestra lyrique de Radio-Prance, dir. J. Laforge; 22 h. 10, Disques; 22 h. 30 (R.), Mémoires improvisés de P. Cisudei, par J. Amrouche; 23 h., 4 De la nuit «, par E. Lansec et G.-M. Duprez; 23 b. 50, Poésie.

FRANCE-MUSIQUE

20 h. 30 (S.), Anthologie des prohestres de Radio-France, par C. Guy; 22 h. 15 tS.), Indéterminées, par R. Gasneux : « Des prohenteurs de l'abbre... », extrat de « Et expecto Resurrectionem nortuorum : Assessan); « Paume 47 » tF. Schmitt? ; « Paume 40 » (Roussol); 24 h. (S.), Disques,

TRIBUNES ET DEBATS • M. Georges Marchais, secrétaire général du P.C.F., répondra eux questions de la rédaction d'Europe 1 ce jeudi 28 août, à 19 h. 20.

| Z . |                                                                 |                                                                                                                 | als Hounde Ville                            |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| •   |                                                                 | SALLE I<br>de Paulo et Vitturia Turinal urac Marcelle Mustralanni<br>Laura Batti - Lio Massari - Minssy Farmer. |                                             |  |  |
|     | SALLE II ADDIO ANNA do Y.A. Delinter (France)                   | J 28/8                                                                                                          | SALLE III A TRAVERS L'ORAGE À D.W. GÄRA     |  |  |
|     | ELDRIDGE CLEAVER BLACK PANTHER                                  | V 29/8                                                                                                          | V.L.P.<br>de Harry Langdon et Bustur Keetsa |  |  |
|     | LA CITÉ DU SOLEIL.                                              | 5 30/8                                                                                                          | LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ                   |  |  |
|     | LE GHETTO EXPÉRIMENTAL<br>de JM. Carri et A. Sciennies (France) | 031/8                                                                                                           | CHARLOT JOUE CARMEN                         |  |  |
|     | SKEZAG<br>da Jaal Franksee (USA)                                | L1=/8                                                                                                           | LE LYS BRISE<br>de D.W. Gelfith             |  |  |
|     | DIALOGUE D'EXTLÉS                                               | M 2/9                                                                                                           | STEAMBOAT BILL JUNIOR                       |  |  |
| -   | LES DERMÉRES FIANCAILLES<br>(a.J.P. Labine (Canala)             | M 3/9                                                                                                           | LA RUE DES RÉVES<br>de D.W. Gallida         |  |  |
|     |                                                                 |                                                                                                                 |                                             |  |  |

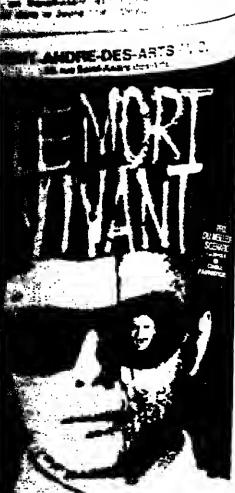

# ANNONCES CLASSEES

2" NOTRE-DAME-

DES-VICTOIRES

**FACE BOURSE** 

EXCEPTIONNEL

2 STUDIOS

ET DEUX 3-4 PIECES

OUPLEX

sur rue, entièrement équipé Livraison immédiate, immeub particulièrement solide, rénox grand standing linterphona, vide-ordures). Sivie très agréable (pierres apparentes et poutres d'origine). Me voir exclusivement les 28 et 29 de 13 hourss

ILE SAINT-LOUIS rare

Bel atelier artiste avec errasse, cuis. éc., bns., tél. 430.000 F. 325-43-77.

PLEIN

13° ARRONDISSEMENT

(Jeanne-d'Arc)

Utalilita ALL)
Près rue Tolbiac (bus 27), le vends dans bei immeuble plein saleif, excellent état général après rénovation totate, 30 STU-DIOS at DEUX PIECES très clairs, tout confert (moquette, cuisine éaulpés, selle de bains), conçus spécialement pour le placement, evec importante rentabilité. Px exceptionnels compte tenu de la quelité.

Me voir directement les 29 et 30, de 13 haures à 19 heures 39, rue Domrémy, pour visite et renseignements.

STU010S,

Livraison immediate.

LIMMOBILIER Achat-Vente-Location EXCLUSIVITÉS L'AGENDA DU MONDE (chaque vendredi)

25.00 29,19 30,00 35,03 23,00

#### offres d'emploi

Recherchons pour usine en cours d'implantation dans l'YONNE

# UN TECHNICIEN DE LABORATOIRE

Titulaira B.T.S.-D.D.T. ou équivalent;
Expérience professionnelle 2 à 5 ans [Chimie des matières plastiques);
Connaissant angizis ou allemand.

# UN PRÉPARATEUR DE FABRICATION

e Titulaire B.T.S. ou équivalent;
• Expériance professionnelle 2 à 5 ens ¡métallurgie ou chauffage);
• Connaissant anglais nu ailemand.

Adresser C.V. et prétentinns à n° 18.555, CONTESSE Publ., 20, ev. Opéra, Peris-lev. qui tr.

IMPORTANTE SOCIETE EN PLEINE EXPANSION Baslieue NORD de PARIS recherche pour son SERVICE du PERSONNEL

# JEUNE COLLABORATEUR

pour prendre lo responsabilité du recrutement et de la formation. Une première expérience est souhaitée.

Adresser C.V., photo et prétentinns à N° 18.889 Contesse Publicité, 20. av. Opéra, Paris-1=, q. tr.

78 - Conflans-Si

BUREAU D'ETUGES rech.

INGENIEUR

Industries allmentaires spécialiste transformation

GRADE OE BANQUE

avec BP-SERGANE. 387-62-97.

URGENT

OACTYLOS

PROGRAMMEUR

1 IBM 360/20 à bander et GAP 2 IBM 3/15, da sulte pour 4 mois 66, rue de Provence, Parls-9 - 285-43-37.

ser., losée, nourr., pr s'occuper intérieur et fillette 10 ens. Ecr. Or CHALMEL, Clinique « les Tilleuts », 35, r, Désiré-Clément, SECRETAIRE STENDACTYLO expérimentée, ordonnée et dyna-mique, bonne orthographe ext-9ée. — Ecrire avec C.V. au ne 7.143, et Monde « Publicité. 5, r. des Italiens, 75427 Paris-9. Recherchons
C D M P T A B L E
hautement qualifié. Libre de
suite. CENTRE LECLERC, chemin des Hayettes, 95520 OSHY. Expert complable recherche SECRETAIRE EXCELLENTE STENODACTYLO. Ecrire avec C.V. et préent. à M. BERNET, 191, av. du Maine, 75014 Paris.

Organisme professionnel (Parc Moncoau) recherche RESPONSABLE AOMINISTRATIP pour AGMINISTRATIP pour Administr, service personnel (40 personnes); Gestion admin. et iuridique de l'organisme : conception de notes préparaioires, budgets et rédaction de procès verbaux de réunion, suivi des décialons; Rédaction de textes généraux de profession. spécialiste transformation fruits et léquimes.
Pour mission 3 mois Amérique Laline les octobre. Espasmol et/pu anaiais indispensable. Possib, ultérieura avec missions. Ecr. avec C.V. dét. N° 19,194. Combasse Publ., 20, ev. Opéra, Paris-les, q. fr.

profession.
Le posta récessité une bonne
le mation luridique, notamment
en droit social, du goôt al
des qualités pour la rédaction.
Situation d'evenir à personne
active et efficace.
Envoyer C.V. menuscrit, photo,
prétentions sous pil personnel à
Mile PILLAC, 34, avenué de
Messine, PARIS 18°1. QUALIFIEES
Postes à pourvoir
Immédiatement de longus
et courte durée.
Paris et région Sud.
E.L.P. 110, bd Gabrie-Péri,
MALAKOFF, 735-76-50.

LE CENTRE SCIENTIFIQUE et TECHNIQUE DU BATIMENT UN INGENIEUR EXPERIMENTE DE GRANGE ECOLE

DE GRANCE ECOLE
pour trailer de questions relalives à la sécurité des construclions, au comportement des
structures sous charges, à la
détermination expérimentele de
la résistance des atructures, aux
niveaux sulvants : essais, avis
fechniques, régles de calculs,
etc., etc.
Adresser CV. et prétentions au
C.S.T.B., 4, avenue du RecleurPoincaré, 75016 PARIS.

COLLABORATRICES Formation secondaire, goût relations humaines at pédasogie pour travaux occasionneis, intéressants el bien rémunérés. Ecr. F.F., 23 bis, rue de Turin. 75008 FARIS.

NORD DE PARIS COMPTABLE .

PRINCIPAL QUALIFIE Ecr. ARCHAT, 34, bd Haussman 9°, as réf. R. 272, qui transm. Imple société (quartier la Offense) rech, pour son nformatique de Gestion des ANALYSTES

**PRDGRAMMEURS** Titulaires BTS ou équivalent. [Tél. : 774-31-91). CINEMA Saint-André-des-Arts
recherche DUVREUSES,
mêms débutantes. — Téléphoner
325-48-18, lundi ler soprambra,
de 15 heures à 18 heures.

CONTRING RIFETSONNES

ECRIRE D'URGENCE
en loisnant C.V. détaillé à
n° 19.223, CONTESSE PUBL.,
20, av. de l'Opéra, Paris-ler, q.t. L'immobilier appartements vente

Paris

CHATEAU VINCENNES MAGNIF. STUDID TT CONFT. Excellente restabilité. PRIX EXCEPTION. 53.00 F. T. 70489-71 on 636-52-00. PROX. DU LUXEMBOURG Résid. M. le-Prince . 48, RUE M.-LE-PRINCE. mmeuble de stde. Appts de carectère. STUDIOS et 3 PIECES DUPLEX. oL de 10-17 h. la les ol. do 10-17 h. la les st. sam. et dim. 633-14-51.

FOCN-MAILLOT
Bel immeuble traditionnel
restauration et décoration
de prestige.
Studios, 2 pièces, deplex.

Visite ce jour de 12 é 19 1 10, av. Alphand, PARIS-16.

13° MAISON simple verdure. 130° m<sup>3</sup> s/2 nlv., 2 bns., TEL., 540,000 F. S/pl. vendredl 10-14 h. 18 bis, rue de RUNGIS. 589-20-27. 18 bis, roe de RUNGIS. 89-20-27.
18e LAMARCK-CAULAINCour?
dans imm. P. de T., asc.,
studip avec terr., 2 P., 4 P., enf.,
équip Prop., s/pl., vdl, sam., 1418 h. 30, 113, r. Cauleincourt.
KLEBER, part. 2/3 P., cff., &
sans asc., clair, caime, 161.
300.000 F. 46, rue HAMELIN.
13-18 h. ou T61. 727-95-68. MARAIS Grand 2 pièces, tout contt. dans imm. restauré, caractère, avec 60.000 F + mensualii. 770-40-30.

12" IMMEUB. RESIDENTIEL 94 STUDID d'artiste pièces, Téléphone : 343-66-2 or pièce tous les irs, 10-18 h 45, RUE OE CHARENTON. PLACEMENT IDEAL STUDIOS. culsine équipée STUDIOS culaine équipée, salie bains, wc. ASC.. TEL. A part. 70.000 Location et gestion assurés 343-77-23.

Pled-3-terre LUBYRE standing STUDID5 ou 2 PIRCES, cuisine fquipée, bs, we séparé, moq., ASC., V.-O. - 343-97-15. AVENUE MOZART

1MMEUBLE ANCIEN
5 P. culs., 2 bs., hout content,
1 double exposit, chbre service,
Pour rens. et visites: 755-78-57.

RUE OE VAUOIRARO IMMEUBLE GO STANOING ENTIEREMENT RENOVE Plein soleil, lardin avec cascade. Propr. verd beaux studios et 2 p. en duplex avec terrass., enlièrerm. aménapés, placement idéal, livrés clés en main. Visita ce lour ou téléphoner 242-69-19. . de 9 heures é 12 heures. 14ª OLIVIER-NOYER, 8° ét., récent, STU 010 confort, 1éléph., 159.000 F - 577-96-85.

19' RUE RIQUET Imm. récent. Je cède
BEAU 2 pces, 46 m² + cove
+ PARKING + TEL.
Sur place tous Sur place tous les lours 10 ,rue Riquet. (Vpir gardiens ou 742-63-91, le matte.

QUAL D'ORSAY 300 M2 7 plèces princ., 3 b: + 2 serv. - 734-23-75. 16. Tr. b. 2 p., 53 ==, 3 s/rue refair neuf, it cff 770-74-14

13' - TOLBIAC Quartier en pleine expansi et immeuble de qualité. 2 critères d'investissemen 2 criteres d'investissement sôrs et parentis JE VENDS DANS IMMEURLE DE STANOING OEUX 2 PIECES ET 3 STUDIOS

entièrement aménagés. [cuisine installée, salte de bains, moquette). Prix

MARAIS RUE DE TURENNE

RUE DE TURENNE

DE L'ANTINE

RUE DE TURENNE

R 5. rue de la Palx, Paris-2 FEL : 873-15-51 073-80-21 BOSQUET. Immeuble revalé VERITABLE 2 P., gde cuisine de rénover, 120,000 F. — 535-73-54 BDSQUET. Idéal pour placem BEL. CHBRE VERITAB., cuis équipée, impecc., soleil, calme. RARE. 55.000 F. — 555 · 73 - 54.

Gén.-Bertrand. R.-de-ch., élég. studip + log., s/lardin fleuri. 170.000 F. — SOL. 39-10. BUTTES-CHAUMDNT Rue Manin, bei imm. tt cft., Liv. + 3 ch. Prix. 380.000, 526-01-50.

capitaux ou

proposit, com.

CHERCHE ASSOCIE

trictural Assourts

Sté multinal, de conseil en 
engineerins ch. associé pour 
axpanation de ses services en 
Frence. Exp. on engineerins et 
contacts av. des stés d'engineering de le domaine de la pétrochimia soubaliès, initiative et 
bonne comais, de l'anglais 
indisp. Eventuellem, part-firme, 
Age sans Import, Rémun, on 
rap. av. les résultats. Ecr.; 
Markcon, 26, 7. de la Loi, 
10-40 Bruxelles, Belgique.

formation

profession.

PROGRAM. D'EXPLOITATION
BUR 1.B.M. 3
Niveau BAC ou Première
6 à 7 mois. — 180 h. de cours

### représentation offres

LES ÉDITIONS DU SEUIL racherchent pour un nouveau secteur an province REPRÉSENTANT EXCLUSIF

25 ans minimum - Niveau : Etudes supérieures. Expérience profession naile souhaitée dans l'Edition nu la Librairia.

curr. vitae manuscrit at détaillà au Service des Ventes 27, rua Jacob, 75261 Paris Cedex 06.

Vds salon mod marron fauve, tr. bon ét., 3 pces (canapó-lit 2 pers. + 2 fautevils), 2.500 F à débat, Tél. 820-80-17, après 19 h. 6, rue d'Amaterdam, 874 - 95 - 69,

demandes d'emploi

recherche

Situation permettant de s'intégrer è forta équipe de direction. Paris on Région Parisienne.

Ecrire nº 6.007, • le Monde » Publicité, S. rue des Italiens, 75427 PARIS 19°1.

STEELRAY France Outiliage Bois et Fer crée de nouveaux posies REPRESENTANTS EXCL

à facon

occasions

Importanta Société rech. pou SERVICE JURIOIQUE H. OU F. 30 ans, expérience en droil des loyars et procédures. Conviendrait plus spécialement à clerc d'avoué ou d'huissier. Licence ou capacité droil. — Adr. C.V. et prét. à AVENIR PUBLICITE, 50, rue de Châteaudun, PARIS-P, out transm.

Recherchons pour pour PARIS, 71, 72, 74.
Cliemble : Entrepr. et collect.
stat. V.R.P., rémunér. imp. par
fixe + commiss. + primes obj.
Larse autonomia et responsab.
Volture pers. nécess. Résid. Secleur préférée.
Lettra mal., C.V., pholo, réf.
7572. CECOO Sélection,
25, bd Malesherbes, 75006 Paris.
Réponse assurée. Recherchons pour AFRIQUE FRANCEPHONE

**PROFESSEURS** travaux

dans une école supérieure d'ingénéeurs. Les postes é pourvoir sont les sulvents : - 3 en MATHEMATIQUES; - 3 en SCIENCES-PHYSIQUE.

- 3 en SCIENCES-PHYSIQUE,
Niveau demandé:
agrégation ou doctora?
ou éoutvalent,
- 1 en BETON ARME et PRECONTRAINT;
- 1 en HYDRAULIQUE et ASSAINISSEMENT;
- 1 en ROUTES et ABRODROMES.

Ces postes conviendralent à des IHGENIEURS EXPERIMENTES ayant au moins 10 aes de métler.

Contrat de 2 ans avec possibiliés de renouvellement à la fin de la seconde année. Conditions intéressantes.

kupnoieży viotąma



UNE SOCIETE DE CARBURE DUR dans la région de Baint-Etlaune - reche

UN OUTILLEUR

sant la fabrication de (illère en carbure. La connaissance de l'anglale est souhaitable, ainsi que l'expérience de l'usinage par électro-érosion.

Pour plus da renseignements, téléphoner à : M. Roger DUMONTIER (77) 55-08-63

Société financière nat. recherche pour délégation RHONE — Asent 25 ans minimum; — Formation bancaire, contects clientèle; — Référence connaissance mi-lieu artisanel; — Véhicula.

Tél. 874-54-00 pour rendez-vous.

Mons. 42 ans, juriste d'atteires romau à la négociation et à la mise on forme de lous contacts commercialeux, accords d'entreprise, dossiers de Enancément et actes de gestion framébilière. L'indier ties proposit. Émanent frune entréprise, d'une eliteation évolutive. Région indifférente. Ecr. nº T 74.079, Régle-Pressa, 85 bis, rue Régumur, Paris-2°.

L.F. 24 ass. RAC, sachant tager.

J.F. 24 aes, BAC, sacham lager, therche travall intelligent all possible en mi-temps, a LYON, Ecrit HOLLARD, 43, rue Pierre-Dupont, 67001 LYON, J.F. 28 ans. persom. atfirmée, active, passionnée, BTS secrét. direct., lic. et mailr., géogr., lic. hist., anal., esp. courant. longue expér. secrét., rédaci. articles. roport. anim., relat. hum., ch. pt. comportant respons., voyag., contacts, itav. varié à réflection et création. Ex.: lournalisme (politie, économ. artist. cuit.). (politique, économu, artistu, cult.), reportage, public relations. Télèph. 88-48-54 DEAUVILLE.

N. 32 a., thui, D.E.C.S. compt., 15 a. d'annèrience calinet, cher che poste CHEF COMPTABLE France ou étranger. — Ecrite nº 7.117. « le Monde » Publicité. S. r. des Italiens, 7507 Paris y. SECRETAIRE CONFIRMER 15 ans expérience commerciale RECNERCHE début septembre ampioi stable sur Argenteuli, Asnières,

Cilchy, Saint-Lazare, nécessitam infiliativa el resonabilités. Saleire 38,000-08,000. Agences s'absenir. Ecr. à 6,000. « ja Monde » Pub., 5, r. des Italiens, 75/27 Paris-9°. J. H. dégagé O. M., ch. emploi comprable, C.A.P., B.E.P., BAC G2. exsér, bancaire, Libre le ler octobre, Tél. 260-33-30, p. 465. Elud. malirise physiologie ch. poste maltre auxil. ou surv. ext école privée. O. Gorenfiot. S. r. Petit-Condetz. 7720 La Forté-s-Jouarra. T. 022-11-95, apr. 19 h.

DE FORMATION SUPÉRIEURE MATHEMATIQUES (Math. Sup., Math. Spé.) COTE O'AZUR 27 ans. 2 ans d'expérience dans Société Pétrollère at assumant responsabilités : ORGANISATION GESTION et participation lancements de Systèmes mécanisés

bureaux MAILLOT. Love sans pas-de-o. TTES SURF/CES, TS QUART. 273-45-55 + 522-19-10. MADELEINE (3 100 m)

MADELEINE (3 100 m)

à louer on partie ou total

BURX et COMMERCES

as lam. résevé. EXCELLEN

statidins. Possibilité de

commerces sor 3 érages

Possibilité chambre forte en sous-sol.
S'adresser Cla d'Assurances
LA PROVIDENCE », 51, rue
Provence, Paris-9-, 230-63-99

PROPRIETAIRE

Love 1 ou olus, bureaux dans immauble neut, T41, 758-12-40. PLACE VENDOME

# constructions neuves

#### INFORMATION LOGEMENT

Gentre Etoile: 525-25-25 Pour voos loger en pour investir vous propose :

30.000 appartements et pavillons neufs à l'sehat;
 une document, précise sur chaque programme;
 un entrellen personnalisé avec un spécialiste;
 des consells juridiques, (iscaux et financiers SANS ADCUN ENGAGEMENT DE VOTRE PART.

Service gratuit de la Compagnie bancaire



VILLEIUIF (94)

XX\* PELLEPORT Studios, 2-3 et 4 alèces, Nabilables Juliet 1976, PRIX NON REVISABLES IMMOBILIERE FRIEDLAND, 41, av. Friedland. BAL, 73-69.

locations

non meublées

Demande

INGEN. ch. sano egence 3 à 5 PIECES PARIS ou LIGNE R. E. R. DUEST. — 578 - 25 - 91.

Jeune coupla cadres ch. direct. 3, 4 pièces, téléphone, confort, 7°. 5°, 6°, 16°, 17°, 8° Nsulliy. Téléph. 722 - 07 - 21.

Région parisienne

Recherche pour clionis sélec-tionnés studios, appartements villas, région Versalites. Téléph, 954-25-35.

Collaboratrico du «Monde » ch. appart. 2 p. à louer, très calmo, ds verd., ds setti Imm. ou villa bani, Sud ou 5.-O, pour sepiembre ou octobre. Partic. à partic. Ecr., n° 6.00, « le Monde » Put., 5, r. des Itolions, 75427 Paris-4°.

immeubles

18e immeuble à renovar près métro, 2/3 libres, 750.000 F - Ecrire R. BERUT, 14. r. de la Tombe-Issaire (14').

viagers

Val-de-Loire. Magn. pplé 15 o., Nbscs dép., caves, bât., terme. coltere, oarc 4 ha. clos murs. Excepl. 560.000+rte 1 1. 73 a. F. CRUZ 8. rue La Bpéte, 265-69-79.

pavillons

Paris

XV\* DUPLEIX-LOURMEL Studios, 2-3 et 5 oieces. abitables 1rr trimestre 1977.
PRIX NON REVISABLES WMOBILIERE FRIEDLANO, av. Friedland. BAL. 93-69

Deuxième quartier en hausse constante. Triangle BOURSE - OPERA - REAUMUR Immeuble de qualité ancien et de très erand comfort moderne. Importante Société de rénovation vend très originatux et juxueux l, av. Fried COURBEVOIE 2-3 PIECES DUPLEX

Habil. # trimestre 1975. PRIX NDN REVISABLES

17" FACE SQUARE STUCIOS, 2 P. OUPLEX imm. ensoieil et caime. APPART. TEMOIN. rue E-LEVEL. 627-78-84. Livrable de suite. GRANO el PETIT 3 pces.

S SUR BD ST-GERMAIN. Bel immeuble frès grand anding lenfrée marbre, asc. descenseur, vide-ordures, interphone félévision).
Conception inférieure selon autre solo preside l'acception and preside l'acception.

SOMPTUEUX STUOIOS **APPARTEMENTS** EN DUPLEX

Toutes surfaces possibles.
Prix élevés on rapport avec selllé el situation géographiqu Renseitmements et vente la journée au 325-25-25.

ICEAL INVESTISSEURS M. AVRON

dans immeuble rénove. hambres é partir 45.000 todios é partir 70.000 F. BAL. 13-41.

M.-LAFFITTE dans le Parc megnil. appart. ed living + 3 ch. 2 eds balcons, gar. S.A. H. LE CLAIR, 45, av. Foch, CHATOU. 974-38-02. CHATOU. 2 min. R.E.R., part. vd ds rés. 16c. 3 p., excel. étail, chauf. ind., park., albal. et vue except, 300,000 F. Tét, 976-11-04.

except. 200,000 F, Tét, 976-11-04,

RUEL Gare R.E.R.
calme, verdure.
od 4 p., livg 36 == 2 ch., tt ctl.
Prix 220 000 F, Vell sam., dim.,
3. rue des 2-Gares, ascal. D

ST-CLOUD imm. récent, VUE.
Livg oble + 3 chb., cvis, équio.,
2 bs. 2 wc. tél., interph., terras.
Balcon, Impêce. Poss. box, Prix
680.000 · VERNEL, 526-01-50.

SANARY, Piacement. Appart.n finil lux., sols marb... ch. élec indiv... cave, park... F. 2 123.000 F av. 50.000 F cc 51vdip 33 m²; 90.000 F cc 51vdip 33 m²; 90.000 F cc 40.000 F cpt. Sélection gretul 5/demande. Agence MOLLARI 37. Les Arcades-du-Port, 53.110 SANARY-SUR-MER. Tél. (94) 74-25-03.

18a VAUVENARGUES
288 = 1, parkings, roserves, dans
Immedile ned, STANDING,
entrée indoendante. Téléphone.
S'adr. Compassile d'assurances
LA PROVIDENCE, 51, rue de
Provence, Paris-7' 280-43-99.

mmeuble très erand standing Studios, 2-3 et 4 pièces. Hebitables immédiatement. MMOBILIERE FRIEDLAND. MAISONS-LAFITTE
Vue, celme, verdure,
resta 3 el 4 pièces.
Habil. & trimestre 1975

IMMOBILIERE FRIEQUAND, I, av. Friedland. BAL. 93-69

M. MAIRIE MONTREUIL Près Centre commercial et ECOLE ET LYCEE.

Possib. 4 pcs à partir de 200.000 F. Sur placo tous les irs de 14 à 20 h. Ivoir pardiensi 14 ler à 20, rue Gaston-Lauriau. 93-Montreuil. VUE SUR PARC ET JARDIN Reste en cours de livraison STUOIDS. Cuis. équipée. PARKING. Prix. 13.700 F. d 3 pces, 80 \*\* + 13 = 0 de BALCON. ou 742-63-91, le matin. APPARTEMENTS Vis. sur pl. les sam. de 10 h, 3 A 12 h, 30 et 15 à 19 h Dim. et lundi da 15 h, à 19 h 7, rue Duvergier, Paris-19: 00 742-63-91, le malin.

RAFFINES Vue exceptionnelle Prix fermes et définitils. Livraison immédiale. Eve à la Défense, tie nº 6 sur le Circula

PROMOGIM 775-85-37

# appartem. achat

Société rech, à acheier appart dans Paris. TEL. : 343-62-14

#### locations meublées Offre

Paris

ST-CLOUO, chambre, kitchen., douche, 450 F, part. — 602-04-89. BONNE-NOUVELLE. P. 3 o.. c gal, poss. doucho, cauple fit diants prof. 700 F. Tel. 508-19-4 14º Plaisance, Stud., kilch., dch. H cli, 750 F. KLE. 04-17. Marais, élés, studio avec 16).. s/cour fleurie, 800 F, SOL, 29-10.

locations non meublées

# Offre

2e NOUVEAU quariler HALLES plus. STUD. et 2 p. retalts a result. II cft, à parlir de 675 F cherses compr. 508-91-73. Propr. offre studios, 2 et 3 pces. PARIS, divere arrond. et ban. Téléph. 720-19-25 - 19-42 - 19-52.

Téléph. 720-19-25 19-42 19-52.
DEDRGE V. Cause départ, industriel américain cède LUX.
5 P. contort + chore service.
1,300, ceariste iuslifiée. 257-73-18.
LOCATIONS SANS AGENCE
DEFICE DES LOCATAIRES
44. rue et al-lèsa. 577-79-88; 45. r. Héricart, Mª Ch.-Michels; 8. rue Ph.-Daugeau, Versailles, Ge PR. OUAI. TR. RARE 5 P. genre aleller, Tr. original, 4000 charges comp. MED. 18-60. MONTMORRNCY. Centre. Part. vend pav. 7-8 pces, jardin 500 m. 450.000 F. Tél. 964-23-39, solr. Region parisienne

domaines CLAMART. Studio, culs, équip., vis. Hérault ppriété 2,000 hectos w.-c., sal, de bas, 700 F + ch. vin. bátim, blen. visile, Ecrire 7éléph. après 18 h.: 644-0-13.

Choque vendredi ó portir du 5 septembre nos lecteurs retrouveront la rabrique shipili co clusivil

Les annonces peurent être adressées cost par courrier au journat, soit par téléphone au 333-44-21, poste 374.

#### fonds de commerce

A vendra cause retraite FONDS ARMES, PECHE. COUTELLERIE

LUUI LLLCAIE

Avec ou sans murs. Pour tous renseignem. écr. = le Monde > Publ., nº 6.019 qui fransmettra.

ADAMINISTRATEURS

DE BIENS

ADENTS IMMOBILIERS

Recharchons pour notre clientiele fonds de commerce d'administration de biens et d'agence immobilièra Paris et rés, paristena. C.A. annuel N.T. minim. 500,000 F. Ecr. ss réiér, 66.200 P. Ecr. ss réiér, 64.200 P. C.C., 10, puence Mattenon, PARIS 189), oui transmettra.

MDNTMORENCY. Vue et cadre verd. Villa récente, vasie séi. chem. poutres, pies-lenêrre direct. sur idin 800 == + 4 ch. Gde culs., it cft. Piscine. Px. S30.000 F. Téi. 989-31-44. MONTLIGNDN, Ville moderne, grand selour donnant sur terrasse + 4 chambres, das très beas parc 2,000 =1. Px. 630,000 F. Tél. 989-31-74. ENGHIEH, très près la gara gd celme, Jdin 1,000 m² + rnalson 200 m² (8 pces). Prix : 550,000 F. é débattre. 989-31-74

# propriétés

38, rue Octave-minusus.

3 petits imm., id. de 3 étases.
Reste 6 appris 3 pces, asc. desc.
Pci de 7 ... cri folal électrique.
Prix moyen 3,200 F la = Crédit 80 %. Livr. automne 75. Bur.
de venie : samedi et dim., 11 å
18 h., ou GECOM : 747-57-58.
CADPHES (92)

CADPHES (92)

BERGE
SUR SEINE
Vue maşaff. Propriéré+lerrain
2,300 m.j. 280,000 F - 567-758.
MEAUX. Accès priv.
parics, burgat. 2 p., cft. élect.
2 bateaux, Vaubo F, 344-17-35.

CADPHES (92) LES JAROINS DE GARCHES 29-33, rua Henri-Régnault.

3 petits imm.-id. de 2 étages, STUDID au 5 plèces, 9d standg, P. da T., confi loial électrique, Prix moyen 4.200 F le se Bur. do vente : sem. at dim. 11 à 18 h., ou GECDM, 747-59-59.

PROVENCE - SUD LUBERDN

naménaser. eau. électr., băli-nent rustique de 110 = au sol. oitèca existama. olus dépend-nu milieu id. 600 = , très calme. PRIX TOTAL 68.000 F AONTARGIS. 15 (38) 85-15-57.

terrains

VALLEE DE
JUIXE SI D'ECLIMONT
SO KNOMENTES PATS
MOULIN
actuellement auberse. Conviendpour maison de repos, sémin2 bâllments, 1.100 m² habitab.
oon! 2 salte oo 90 ma, grande
chemináe, 20 chbres + réserves
dans PARC 13.000 m².
PATS : 1.200.000 F.
ETUDE OEBUSSCHERE
695-69-22.

Pers., chauf. centr., sar. Sept. :
1.000 F; ter-10 ou 31-5: 2.000 F.
COUTANT, 3, av. Chéma-Verts,
4-S1-Brévin, ou fél. 140) 44-88-90.
Loue 500 m. piagos Antibes di
Juan-les-Pins villa F2. ouerinor
résid. el calma, lardin ombragé.
septembre (possibil, à la sem.)
S'adr. Agce Dalta: 30, av. Malzière. 06600 Antibes. Tél. IS 1931
34-21-00 (rétér. villa Marysel.

LA LOUVESC ARDECNE
T. 3 Hôle: Réols bu Monarqué.
A N.N. pension 55/35 net.
Loue à vacancier à Thann IAI-KK N.M. perison 20/20 net. Loue 2 vacancier à Thann IAI-sace) chalet de montagne. Px 200-400 F/semeine. KUNEMANN, 16. place Johne. 68800 THAHN. Tel 16 (291 37-18-81 37-07-84.

CANNES. Urgent particulier volcentre ville, FONOS BRASSERIE
BAR RESTAURANT NIGHT
CLUB, 300 m², licence apediacles,
cabaret, 5° catégorie, grande
licence aicon, classe A. Cuisine
arménagée, cateleria, air condit,
logolia, scène speciacles, étai nf.,
coyer 1.00 F. par mois avec au
ler étage appariement 120 m²,
possibilité Drussirre, ouvert
24 h. sur 24, Ag. grabalonir, Ecr.
M. JACOTTET, 10, r. Telsseire,
06-CANNES, FRANCE
Tél. 193) 39-24-67.
A vandra cause retraite

Par autor. Sud, COURTENAY. DOUCHY, dans cadre bolse ex TRES JOLI CHALET

sél., ? Chb., bains, ss-soi aména-geable, baicon, eau, éloct., sec-teur calme, vue. Px: 140,000 F. Mme Gibein, 45230 Châtillor-Coligny. T, 15 (38) 92-54-25, iou-pura 14 heures el après 20 h. VALLEE OF L'AVRE

PROPR. CAMP, ent. vaste séi., cheminée, cuisine, 4 chb. s. bs., wc+cab. 11.+ch. c. eaz. erange, dep., 5.000 az terr. clos, région fr. vordov. prix 250.000. AVIS. 23, r. C.-Harleville, Maintenon. Téi. 15 (27) 23-07-29, mêma dim. PROVENCE - SUD LUBERDN Belle malson caractère. confort, 2 cuis. + 7 p. + 2 s.d.b. + cab. loil.. caves voitées. serape, ler-resse avec belle vue, cour inté-rieure, ch., cl., tél. Px 348,009 F. As. Catier. 84560 LAURIS. T. 46. Ag. Catter. 8438 LAURIS. 1. 46. FORET SENART, proprié classe bord rivière, sélour 50™, salon, bureau, sal, de billard, cuisine équipée, é ch., confort raffiné. ferrasse, sous-sol, piscine, parc boisé paysagé 3.600 ™. Prix 1.118.000 F. — AVIS, 11, avenue P.-Sémprd, JUVISY. T. 791-79-40.

# P.-Sémerd, JUVISY. T. 921-39-40, Oan's campagne gardoise, belle propriôté 7 km. Nimes, terrain 8,000 = 2, arbres fruitiers, jardin 8,000 = 3, arbres fruitiers, jardin 8,000 = 3, arbres 1, ardin 8,000 = 1, arbres 1, ardin 9, arbres 1, ardin 1, arbres 1, ardin 1, arbres 1, arbres

maisons de

campagne 120 km. PARIS, aulor, SUD, reg. Monterels, dans hamen, MAISON CAMPAGNARDE

Entre côle Paradis et Portobello (Sardaigne1 vds lerrain 40 ha-tout ou certie, eeu. électricte vus mer. 4 F le m2 – Eccire 5 E R R A. Vfs Vincen-Monti. nº 9, SASSARI. Tülen. 39-273.

manoirs

villégiatures

acm di pitrole sera probase prochain, des pays exporadicidée à la réunion, le
lieur de pétrole, a déclaré,
and a soul le ministre koweland du fonces. M. Al Atiki. Le
dan du frances. M. Al Atiki. Le
dan du frances. M. Al Atiki. Le
dan du frances. M. Al Atiki. Le
condition conférence de presse
l'élourse conférence de presse
l'élourse (Caroline du Sud), où
le de le de l'élourse de presse
l'élourse conférence de cette
le brisse du Gollar ».

# A PRÉPARATION

C3.7

Than total.

- ministers

contare, do!-

ogn effet repide >

ÉNERGIE

PROCHAINE RÉUNION

DE L'OPEP

살 : ....

diain: de milliards screet consacré

l'elde a la consommation servit de M. Greenen d'Instaling a light of the constitute of the constitute

Reste & savety et, & Phine Spillinger Desert - met

# Le débat en c

31 Chirae à Infordi de canadi des ministra crede par la prima report d'entendre per Credi Dur in subment De l'appress d'unementé mon le side de l'appress de la section de la life de l'appress de la section de la dars in master of a remember of the property o

derts en 1974. A co-major, in premiser a indique qu'on porvait nablement espèrer que la fasse partie des pays de fratton à les fin des pays de fratton à les fin des pays de fratton de la constant de la a un seul chiffre. Brist.
et de la lailance social
l'excédent se afric 4.3.5 d
au 31 fuillet et le guitar
peut suvissier michiele so plan pour un cartain se a consommation de guit then distance demands resture our private

Pour e premier aim falles par les ministres distance of the constitution of the constituti Venice, 1 objects que la des partien d'ampieur et de divers mais às afficial. E ment aux alemours de 2 produit national brut.

M. Michel Duratous. du travell, a sueligne que constitue fraction de l'emploi lebent traction de l'emploi lebent de l'emploi leben

# CORRESPONDANCE

# Mustion des petites et moyennes indi A CONTRACTOR

maise que cerisha l'a Voici les priscipaux es se lettre : Reprenant les lam pinion content
critics milieux
Daniel Gauban,
le la Confedération ere : royennes Best refuerte qui rein de ce Best ettre que la situa-ca foi a pos si mau-

Represent testament dent les entreus dent les entreutes sons et ser que l'ensemble des enfrançaises sons et ser que l'ensemble des enfrançaises sons au loc catastrophie. Si cela est un pelit nombre d'entre particulier peur celles de cartonnage et certai vités des travaux particules construction, nombre d'est petités des travaux particules et certais petités des travaux particules et magnes de construction nombre de ses petités et magnes MINISTRES DES FINANCES

construction. Describe - A

sets petites et maren
dans une situation dil,
brillante, n'est pas, der
mauvaise que l'on se' l'
déplorer

Il se trouve que l'on se' l'
cialem, avec le maistre ;
ces, de l'emparant desl'
p.M.I. et le me chia de v
mer que des containes
prises qui tablé déposé s'
mer que des containes
prises qui tablé déposé s'
iaines d'autres entregal
nuent à demander de
d'investissaments predec
c a n à l' des societés, de
mutuelle
Croyer-vois que ces à
en cette pictois où la
semble être splontairem
tenne-par le probable de
servient saisse maife d
cients pour le lancer
leints pour le lancer in ministres des finances des la membres de l'OPEP (Orgaleman des pars exportateurs de l'Appar de la remaine de l'Appar exportateurs de l'Appar de l'App

cients pour se lencer investissements superi ils out des benius his ils venient à toutes compétitis : ils arvi competitifs; ils or o'ld relance et prement les tions pour y faire les bonnes conditions les rapid faite par nos sains, la vince que coms la resienne, nous a permis ter que l'horaite hat n'avait dans son ensempen réduit chez les PA ception du département. Par la même enquête, remente du les raison.

be l'Arcoie Saoudite a conclu bei l'Arcoie Saoudite a conclu doit Oil des Contrats portant dalement sur 3 milliards de la d'une raffinerie de 25 mil-le tontinere d'un complexe de contrats d'un complexe de contrats d'un complexe de contrats d'un complexe de solo de contrats d'un pléoduc de l'aglice at d'un pléoduc de l'aglico. Mobil est membre

€.

ine augmentation de 10.55 par du pitroie sera proba-le prochain décidée à la réunion, le

Par la meme enquese, constaté qu'en raison; gement des délais de p la constaté qu'en root de dit. la rentabilité des avoit également, comb responsables des petites nes in dua tries petites embaucher du nouvel embaucher du namens en raison des sondis portables qui en déga les efreussantés les à réduire leur autains Cay 7 stell



LE MONDE - 29 ooût 1975 - Page 17

# LA PRÉPARATION DU PLAN DE «SOUTIEN» A L'ÉCONOMIE

# Une dizaine de milliards seront consacrés aux équipements publics

L'aide à la consommation serait de l'ordre de 5 milliards

Comme il étalt à prévoir, sueume information officielle — on presque — concernant le plan de relance n'a été fournie à l'issue de relance n'a été fournie à l'issue du conseil des ministres qui s'est tenu à l'Elysée mercredi 27 août. Le communiqué officiel note seu-lement que « l'ensemble des me-sures à prendre nécessitera, de la part de l'Etat, un effort financier exceptionnel dans le cadre de l'exercice du budget 1975. Une nouvelle loi de finances, rectifiant pour la troisième fois le budget 1975, sera soumise au Parlement la 9 sentembre.

LAMORILED

Chaque section

ROHVES

ERAUDES

Crede Valent

Per les & count on y ê 다니

ABOUT MAKE YE

PELLINET S.

Ti Braubid.

i:⊱n\an**de** 

avillons

EXCLUSIONES.

L'AGENDA CU NO TE

A l'issue du conseil, M. André A l'issue du conseil, M. André Rossi, porte-parole du gouvernement, a déclaré que M. Chirac avait insisté sur le fait que « le noyau dur du plan de soutien (...) aera constitué par l'aine en équipements publics ». Cette précision confirme ce que nous avons écrit dens ces colonnes : une division confirme ce que nous avons écrit dans ces colonnes: une dizaine de milliards de francs seront consacrés aux équipements collectifs (routes, logements, transports...), sur une masse totale de 25 milliards de francs environ.

Les aides prévues pour les entreprises ne sont toujours pas comnues, ni leur montant global, ni leurs modalités. Elles se situeront aux alentours de 5 milliards

COUTELLER

1

774 - Sig P

766 (5) 695

- Z)

× 23

200

ية. المناسبة

W. C. W. Call

: 450

ni leurs modalités. Elles se situe-ront aux alentours de 5 milliards de francs d'aide directe de l'Etat. Tonjours est-il qu'elles concerne-ront notammeut les petites et moyennes entreprises. M. Ansquer, ministre du commerce et de l'arti-sanat, a en effet précisé, mercredi, que « la capacité de création demplois dans l'artisanat et les P.M.E. pouvait se situer entre quatre-orngt-cinq mille et cent mille emplois nouveaux ».

En ce qui concerne, enfin, les incitations fournies aux menages pour qu'ils consomment davan-tage, il semble — mais ce chiffre n'est pas officiel — qu'un peu moins de 5 milliards de francs seraient dépensés par l'Etat, qui verserait de l'argent aux per-sonnes âgées et aux familles en fonction du nombre d'enfants rentrant à l'école (200 F par tête).

### M. Giscard d'Estaing demande «un effet rapide»

En ce qui concerne la répartition des crédits consacrés aux dé-penses publiques, au secteur privé, à la consommation, M. Giscard d'Estaing a fait deux recommandations au conseil des ministres. Les mesures, a-t-il déclaré, doivent être étudiées minutieusement et scrupuleusement, pour éviter toute reprise de l'inflation. » Le président de la République a notamment demande que les me-sures « tiennent compte des tmpératife budgétaires, pour préserver du travail, a souligne que la si-la situation particulièrement soine des finances publiques ». Mais raitre une relative stagnation du

M. Giscard d'Estaing e égulement demandé que ces mesures « atent un effet rapide sur les créations d'emplois (...), que la formation professionnelle b é n é fi c ie d'un effort ardent et actif (...); enfin, que les ministres veillent eurmêmes à ce que l'exècution des mesures se fasse dans les plus brefs délais ».

Reste à savoir si, à l'heure des arbitrages finaux — mardi et

mercredi prochains, — la connaissance de la progression du taux
du salaire horaire au deuxième
trimestre (près de 5 %) n'incitera
pas le gouvernement à tailler lei
et là dans les mesures de soutien.
Une augmentation des salaires
voisine de 20 % par an prouve —
et c'est une surprise de taille —
que l'inflation des coûts ne s'est
pas ralentie, maigré la récession.
On a peut-être trop eu tendance
à l'oublier, — Al. V.

nombre des demandeurs d'emplois

nombre des demandeurs d'empious en juillet.

M. Galley, ministre de l'équipement, à fait observer que les équipements publics et le logement étaient générateurs d'emplois, qu'ils répondaient à une régionalisation de l'action du gouvernement et qu'ils permettaient de répartir l'aide sur l'ensemble du territoire.

A la suite d'une intervention de

A la suite d'une intervention de M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie, M. Michel Poniatowski

ministre de l'intérieur, a émis le

souhalt qu'il y alt une explica-tion très claire vis-à-vis de l'opi-nion pour mettre en évidence l'importance de l'effort du gou-

M. GISCARD DESTAING

REGRETTE QUE LA CONCER

TATION N'AIT PU S'ETABLIR

AVEC L'OPPOSITION

politique française. »

M. Georges Séguy rappelle dans une lettre adressée au pre-mier ministre les revendications

et les solutions préconisées par la C.G.T. le 17 juillet lors de sa ré-ception à l'hôtel Matignon pour

niquee a 33 frants depuis le 1° janvier 1970 alors qu'entre-temps le ticket de métro de 2° classe a augmenté de 50 %. M. Séguy rappelle, cnfin, que la commission supérieure des

conventions collectives avait de-mandé le 18 juin 1974 la majora-tion et la généralisation de cette

prime à l'ensemble du territoire, mais que « le gouvernement n'a jamais répondu à cette demande ».

ou president de la Republica. parce que nous avons employé parjois des méthodes illègales? Bien d'autres classes sociales ou

groupements ont fait pis sans pour cela être dédaignés. Vous rejusez de nous recevoir parce

que nous résistons à toute récu-pération politique (...). Vous avez décidé de nous abattre. »

◆ L'indice du coût de la construction a progressé de près de 17 % en un an. Il s'est établi à 353, au deuxième trimestre 1975

(contre 302, au deuxième trimes

tre 1974).

(contre 302, au deuxieme trimestre 1973).

• L'indice de la production industrielle en France pour le premier trimestre 1975 s'établit à 114 (base 100 en 1970), indique l'institut de la statistique.

Cet indice corrigé des variations saisonnières et calculé sans tenir compte du bâtiment s'établissait à 134 pour la même période de 1974 et à 118 pour le quatrième trimestre 1974. Soit des baisses de respectivement 6 % en un an et de 3,4 % en trois mois. On note en particulier une chute de l'indice du gaz naturel et de produits pétroliers (100 pour le premier trimestre 1975, 124 pour le premier trimestre 1974, soit — 19 %) et de la construction eutomobile (105 contre 121, soit — 32 %), ainsi que des industries textiles (103 contre 122, soit — 56 %) et des industries du bois (98 contre 112, soit — 25 %). Les augmentations enregistrées concernent le gaz distributé (180 contre 163, soit + 10,4 %), la construction électrique (134 coutre 160, soit + 2,6 %) et les cuirs (113 contré 189, soit + 3,6 %).

# Le débat en conseil des ministres

M. Chirac a introduit le débat du conseil des ministres de mar-credi sur la relance par un exposé d'ensemble sur la situation économiques. La totalité des pays industriels ont connu une réces-alon, a-t-il dit, et le même phénomène que chez nous: atten-tisme des consommateurs et chômage. Après le rappel des me-sures prises depuis janvier (au total 15 milliards de francs ont été déjà réintégrés dans l'économie française), il a estimé qu'il n'avait pas été possible d'aller au-delà, dans la mesure où le gouvernement n'avait pas la garantie d'une stabilisation des prix ni un résultat positif de la balance commerciale. M. Chirac a alors soullant que le moveme de la la constant de la la commerciale. commerciale. M. Chirac à alors souligné que la moyenne de la hausse des prix en avril, mai, juin et juillet, s'établissait à 0.775, soit la moitié de ce qu'elle était pour les quatre mois consi-dérés en 1974.

A ce sujet, le premier ministre a Indiqué qu'on pouvait raison-nablemeut espérer que la France fasse partie des pays dont l'in-flation à la fin de l'année serait 'à un seul chiffre. Pour ce qui est de la balance commerciale, l'excédent se situe à 7,3 milliards au 31 juillet et le gouvernement peut envisager maintenant un plan pour un certain soutien à le consommation et pour favo-riser les iuvestissements, tant publics que privés.

Pour le premier ministre, le noyau dur du plan de soutien établi à partir des propositions feltes par les ministres eux-mémes sera constitué par l'aide en équipements publics. Au cours du débat, M. Fourcade, après avoir rendu compte de ses enfretiens à Venise, a observé que la pitpart des pays envisageaient des actions de soutien d'ampleur et de rythme divers mais se situant gé ment sux alentours de 2 % de leur produit national brut.

M. Michel Durafour, ministre du travail, a souligne que la si-tuation de l'emploi laissait appa-

# POUR RANIMER DES SECTEURS INDUSTRIELS TOUCHÉS PAR LA CRISE

# Le crédit à la consommation pourrait être assoupli

Les voitures d'occasion seront-elles à leur tour soumises aux règles sur les ventes à tempérament?

Un assouplissement du crédit à la consommation a toute chance de faire partie du plan gou-vernemental de « soutien » à l'économie. Les conséquences sur les ventes des entreprises en sont les ventes des entreprises en sont difficiles à suppuier, puisque les conditions ne sont pas connues et, que le recours au crédit, habituel en période d'expansion et de securité de l'emploi, perd de sou attrait pour les particuliers, malgré la hausse des prix, lorsque les salariés appréhendent les risques d'uu chômage éventuel.

Au 31 mars, dernier chiffre connu, l'ensemble des encours des ventes à tempérament s'établissait à 11 620 millions de francs, dont 7 090 millions consacrés aux véhi-

7 090 millions consacrés aux véhi-cules de tourisme et 4 370 millions aux blens d'équipement ménager. aux blens d'équipement ménager. Il fallait y ajouter 5500 millions de prêts personneis des banques, dont l'utilisation par les particuliers est difficile à ventiler.

Le crédit à la consommation, qui avait représenté, à la fin de 1973, 3,4 % de l'ensemble des crédits destinés à l'économie, n'attains difficile par l'en 26 de l'ensemble des crédits destinés à l'économie, n'attains de l'ensemble de l'ensemble des crédits de l'ensemble des crédits de l'ensemble des crédits destinés à l'économie, n'attains de l'ensemble des crédits de l'ensemble de l'ensemble des crédits de l'ensemble de l'ensem

teignait donc plus que 2,6 % du total à la fin de 1974. Ces chiffres paraissent relativement fatbles si on les compare, par exemple, sux 315 milliards d'encours consacrés à fin mars au financement du logement, ou aux 355 milliards utilisés à la même date pour le financement des entreprises. nancement des entreprises. Il ne faut cependant pas mini-

A filtre d'exemple, et sux taux actuellement pratiqués, un crédit de 15 000 F pour l'achat d'une automobile, qui représente des traites mensuelles de 857 F sur vingt et un mois, ne coûterait que 768 F sur vingt-quatre mois et 643 F sur trente mois. Cette différence de 200 F peut alléger sensiblement le budget d'un ménage moyen.

ménage moyen. Encore faudrait-il, selon les Encore faudrait-il, selon les constructeurs, soumettre à nouveau les voltures d'occasion à la réglementation du crédit, à laquelle elles échappent depuis le 15 janvier 1974. Les conditions habituellement pratiquées, le plus souvent pour les automobiles de seconde main, sont actuellement de vingt-quatre mois avec un versement initial de 20 %. Cette liberté du crédit a porté les crédits accordés à l'achat de voitures de tourisme d'occasion de 2515, de tourisme d'occasion de 2515 millions en 1973 à 4669 millions en 1974 (soft une progression de 85.7 %), tandis que les sommes accordées aux acquéreurs de voltures u e u v e s baissalent au contraire pendant la même pé-riode de 4708 à 4585 millions (-2,5 %). On estime qu'aujour-d'hui trois sur quatre des voltures d'occasion sont achetées à crédit.

Pour faire face à un eventuel accroissement des demandes de crédits, les établissements financiers, favorables aux mesures envisagées, souhaitent qu'elles

D'INTÉRÊT

BAISSE PROBABLE DES TAUX

teurs éventuels ? La crainte du chômage décourage d'acheter au comptant, mais encore plus à crédit. Les réticences actuelles ne sont d'ailleurs peut-être pas dues

sont d'aments peut-ente pas dues seulement à la conjoncture ; doit-on croire, comme M. Bide-gain, que, « quelles que soient les incitations, les gens n'achèteront plus d'automobiles comme aupa-ravant » ? (le Monde du 27 août).

cauant > 7 (le Monde du 27 août).

Ce raisonnement, s'il était valable
pour l'ensemble des équipements
semi-durables des ménages, devrait logiquement conduire le
gouvernement et les industriels,
au-delà des nécessaires mesures
de relance, à une réflexion approfondie sur l'adaptation des objectifs industriel à des types de
croissance tout à fait nouveaux.
LOSÉE DOYPEE.

JOSÉE DOYÈRE.

Le plan de relance sera accom-pagné d'une baisse du cont du crédit. Le taux de base des ban-ques est actuellement de 8,80 % : il commande directement ou indirectement le coût des prêts (crédits à la construction, crédits d'équipement, crédits à la consommation, etc.). Des négociations sont actuellement en cours entre d'une part le Trésor et d'autre part les banques à ce sujet. Les pouvoirs publics se soucient d'obtenir une réduction relativement importante (d'un point environ). mais ne veulent pas aller trop loin tout de même, pour éviter que cette décision ne soit remise en cause d'ici quelques mois. La di-minution du taux de base amé-nera la Banque de France à réduire son taux d'escompte — actuellement de 9,5 %, — dont le rôle sera à l'avenir purement indi-catif. Il est désormais de règle que le taux « variable » du mar-ché monétaire soit constamment maintenu au-dessous du taux d'escompte. Son niveau se situe actuellement aux alentours de 7 %. Il est probable que la Banque de France hésitera beaucoup à abaisser de plus d'un point son taux d'escompte. Il est donc vral-semblable que celui-ci sera fixé à 8,5 %. On pense, en effet, que dans les mois prochains, les taux du marché mouetaire auront tenpar an.

Les prochaines décisions gouvernementales auffiront-elles à marché de l'eurodollar.

# LES CONDITIONS ACTUELLES DES VENTES A CRÉDIT

| M. Valèry Giscard d'Estaing a<br>déclaré au cours du conseil<br>des ministres : « Il est regret-<br>table que la concertation avec                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | Versement<br>comptant<br>minimum                      | Durée<br>marimum<br>du crédit                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| les partenaires sociaux et la concertation auropéenne u'alent pu être complétées et prolongées par la concertation démocratique avec les dirigeants de l'opposition. Le sujet en valait la peine. Il est important que le gouvernement reste constamment disponible pour une concertation démocratique sur les grands sujets | Vottures de tourisme :  — aeuves  — d'occasion  Véhicules à deux roues.  Apparells ménagers.  Apparells de radio.  Meables et autres biens. | 40 %<br>libre<br>36 %<br>36 %<br>30 %<br>29 %<br>30 % | 21 mois<br>libre<br>21 mois<br>21 mois<br>21 mois<br>21 mois<br>21 mois |

d'intérêt national, concertation qui finira par s'établir au fur et à mesure de l'apparition des miser l'importance du crédit à la consommation car il fournit du ravail à des secteurs très spécialisés : la construction automobile. l'équipement de la maison, l'appa-reillage électro-ménager, l'ameu-blement. Sans tenir compte de blement. Sans tenir compte de l'utilisation à cette fin des prêts personnels des banques, près de la moitié des automobiles neuves sont vendues à crédit; et il u'y a rien d'étonnant à ce que les constructeurs réclament un allougement à vingt-quatre mois de la durée du crédit, et un abaissement à 20 ou 25 % de l'apport initial obligatoire. Ira-t-on jusqu'à dépasser cette limite des deux années de crédit, pour la porter à trente mois, comme certains le pensent ? Cela n'est pas ceptiou à l'hôtel Matignon pour résoudre les problèmes économiques et sociaux. Le secrétaire général de la C.G.T. demande, en particulier, à M. Chirac de porter la prime de transport à 35 francs à dater du 1" septembre. Il fait valoir que cette prime est restéc bioquée à 23 francs depuis le tains le pensent ? Cela n'est pas

L'extension de la durée du crédit, qui a pour effet de ré-duire les remboursements mensuels auxquels l'emprunteur siens auxqueis l'empreuteur s'engage, a beaucoup plus de chances d'inciter les particullers à s'endetter qu'uu e baisse des taux d'intérêt : la baisse de 1,5 point des taux d'intérêt de base (ramenés de 21,3 % à 19,8 % par un arrêté du 26 juin 1975) pur effet, pas chancé 1975) n'a, en effet, pas changé grand-chose.

# Dans une lettre adressée à M. Chirac, M. Nicoud, l'animateur du CID-UNATI, dénonce le recus du premier ministre de recevoir des représentants de cette organisation à l'occasion de la préparation du plan de soutien à l'économie. « Vous prétendez que vos entretiens se limitaient aux organisations les plus représentatives. On ne peut être plus cynique (...) », écrit M. Nicoud, qui ajoute : « Nous n'avons jamais eté reçus par un premier ministre ou président de la République (...) parce que nous avons employé M. HENRY (FEN) : une prolongation de la formation des ieunes doit être envisagée

« La situation économique du pays est mauvaise et le gouver-nement a fait la preuve de son incapacité à la mairiter » a dé-clare M. André Henry, secrétaire général de la Fédération de l'édu-cation nationals (F.R.N.), dans une interview publiée par l'A.F.P.

« Nous en sommes à près de un million deux cent mille de-mandeurs d'emploi dont près de la moitié ont moins de vingt-cinq motté ont mont de tempetant ans. Les mesures prisés au prin-temps se sont révelées inefficaces et les contrat-formation, notem-ment, apparaissent blen comme des pallialifs provisoires » ajoute le dirigeant de la F.E.N. M. Henry ne voit pes dans les éléments par-

soient assorties d'un assouplisse-ment de l'exercice de leur activité: ils demandent que soient portées de neuf à dix on onze fois le montant de leurs fonds proprès les sommes qu'ils peuvent répartir eutre leurs clients; et que soit autorisée une progression des encours supérieure à 12 % encours supérieure à 12 %

27 août, le programme d'Investisse-

# CORRESPONDANCE

# La situation des petites et moyennes industries

Rompant avec l'opinion souvent exprimée dans certains milieux patronaux. M. Daniel Gauban. vice-président de la Conjédération générale des petites et moyennes entreprises et responsable de la branche industrie au sein de ce groupement, estime que la situa-tion des PME, n'est pas si mau-

# ENERGIE

#### PROCHAINE RÉUNION DES MINISTRES DES FINANCES DE L'OPEP

Les ministres des finances des pays membres de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) te réuniront la semaine prochaine à Washington, a annocé mardi 26 août é Caracas le gouvernement vénézuélien. Il sveit d'abord été prévu que cette réunion se tienne à Caracas, mais elle aura probablement lien à l'occasion de la réunion annuelle du Fonds monétaire dans la capitale américaine. Il y sera discuté seulement du prix du pétrole et des questions relatives à la coopération financière internationale.

Une augmentation de 10 % Une augmentation de 10 % du prix du pétrole sera proba-blement décidée à la réunion, le mois prochain, des pays expor-tateurs de pétrole, a déclare, mardi 26 août, le ministre kowel-tien des finances, M. Al Atiki. Le ministre du Kowelt a ajoute, au cours d'une conference de presse à Columbia (Caroline du Sud), où il aétourne actuellement, oue cette il séjourne actuellement, que cette augmentation servirait « i com-penser la baisse du dollar ».

• L'Arabie Saoudite a conclu ● L'Arabie Saoudite a conclu avec la compagnie américaine Mobil Oû des contrats portant globalement sur 3 milliards de doilars et prévoyant la construc-tion d'une raffinerie de 25 mil-lions de tonnes, d'un complexe pétrochimique de 500 000 tonnes d'éthylène et d'un olèoduo de 1 300 kilomètres, Mobil est membre de l'Aramec

maise que certains l'affirment. Voici les principaux extraits de sa lettre :

Represant les lamentations d'un certain nombre d'hommes dout les entreprises personnelles sont en difficulté, vous en traduisont en difficulté, vous en tradui-sez que l'ensemble des entreprises françaises sont au bord de la catastrophe. Si cela est vrai pour un petit nombre d'entreprises, en particulier pour celles du textile, du cartonnage et certaines acti-vités des travaux publies et de la vites des travaux publies et de la construction, nombre d'entreprises petites et moyennes sont dans une situetion qui, sans être brillante, n'est pas, de loin, aussi mauvaise que l'on se plait à le déplorer (...).

déplorer (...).

Il se trouve que j'ai été le négociateur, avec le ministre des finances, de l'emprunt destine à la PMI, et je me dols de vous informer que des centaines d'entreprises ont déjà déposé leurs dossiers d'investissements et des centaines d'autres eutreprises continueut à demander des crédits d'investissements productifs par le c au a l des sociétés de caution mutoelle. mutoelle.
- Croyez-vous que ces industriels, en cette période où la morosifé semble être volontairement entre-

tenue par la presse, la radio, la telévision, par les articles annontenue par la presse, la radio, in télévision, par les articles annoncant de prochaines catastrophes, seraieut assez nais ou inconscients pour se lancer dans des investissements superflus? Non. ils ont des besoins blen réels et ils veulent à toutes fins rester compétitifs; ils croient en la relauce et prennent leurs précautions pour y faire fece dans de bonnes conditions (...).

En juillet, une rapide euquête faite par uos soins, tant en province que dans la régiou parisienne, nous a permis de constater que l'horaire hebdomadaire n'avait, dans son ensemble, été que peu réduit chez les P.M.I. à l'exception du département du Rhôue. Par la même enquête, uous avons constaté qu'en raison de l'allongement des délais de palement de la clieutèle, du coût élevé du crédit, la rentabilité des entreprises envils sensiblement halssé. Nous la clieutèle, du coût élevé du crédit, la rentabilité des entreprises evait sensiblement haissé. Nous avons également constaté que les responsables des petites et moyennes 1 n du stries renonçaient à embaucher du nouveau personnel en raison des conditions insupportables qui en découleraient si les circonstances les obligeaient à réduire leur activité.

ne voit pas dans les éléments par ne voit pas dans les elements pat-tiels connus du plan gouverne-mental « un changement de cap vértable qui iradurail le choix d'un nouveau tipe et d'un nou-veau contenu de la croissance ».

\*Approuvant les revendications des autres centrales sur la diminution du temps de travail et l'avancement de l'âge de la retraite, la F.E.N. préconise aussi « pour les jeunes de quinze à dixhuit ans, une toute autre organisation de la formation projessionnelle ». « Une protongation de la formation mittale doit absolument être envisagée. » « La F.E.N. la formation initiale doit doscu-ment être envisagée. » « La F.E.N., dit encore M. Henry, refuse l'ex-ploitation des feunes par le patro-nat dès l'âge de seize ans, voire même avant. Elle refuse les for-mations trop précoses et trop spé-cialisées. Elle estime capitale l'éducation des techniques de l'apreaucation des techniques de l'ap-prentissage, avant l'apprentissage d'une technique, afin de faire face aux reconversions éventuelles et à la mobilité de l'emplol »

# Le gouvernement de Bonn estime à 12 milliards de DM l'impact direct de son plan de soutien

De notre correspondant Bonn. - Le gouvernement fédéral

ments publics destiné é etténuer les effets de la crise sur l'industrie du ballment. Par repport eu chiffre cilé le semaine demière par le ministre bavarois de l'économie (le Monde du 20 ao01), le volume des dépenses a été légérament augmenté pour atteindre 5,75 milliards de deutschemarks. Une ralionge de 200 millions de DM a été décidée pour l'Office fédéral du travail, en raison de l'eugmentation prévieible du chômage. Le programme allemand - soit 9,9 millierds de trancs - se répartit einsi : 2,45 milliards de DM sont mie par l'Etat fédéral et les Leender à la disposition des communes pour des travaux d'infrastructure et le construction d'équipemants collectila : une somme de 1,2 milliard représente les investissements directs de l'Etet (600 millions front au ministère des transporta at 800 millions à celul de le

défense) ; 700 millions sont consacrés à le modamisation des logematis enclans, et 300 eutres milllone destinés à subventionner les crédits-releis à le construction. L'Office fédéral du travail recevra 800 millions pour encourager la création d'emptois. Enfin, le Fonds pécial d'investissements débloque 500 millions destinés à lutter contra is pollution. Dana l'ensemble, la part de l'Etat

édéral e'élève é 3,15 millards de DM, calle des Laender à 1,35 mll-llard, celle des communes é 250 mllllons, et le Fonds spécial d'investissement met eu total 1 milliard à la disposition du programme. Le nent est assuré par les fonds gelés - auprès de la Bundesbank depuis le pien da stabilisation de 1973, et par un appel au marché financier. Pour bénéficiar des aubrentions prévues par ce programme, les investissements devront faire l'objet de contrats avant la fin de cette année pour être menés é blen avant la fin de 1978.

à obtenir un résultet rapide. L'impuielon directe du programme de 5,75 milliards de DM sur la conjonoture est estimés par la ministère

des finances à 12 millierds de DM allemand a définitivement adopté, le (20,4 milliards de francs).

27 août le programme d'investisse : Toutelois, de nombreux experts, même dans le camp gouvernamental. et beaucoup de responsables patroneux ou syndicaux, sont sceptiques aur ses effets. Les uns estiment que son volume est insuffisant, les eutres souhaitent des mesures d'eccompagnement Selon le portes parole du gouvernement, la somme en elle-même n'a pas une grande signification. - Mieux veut un programme modeste, mais à action rapide, e-t-il dit, qu'un plan dont les conséquences ee feraient sentir au meuvais moment, - Le chanceller Schmidt et ses conseillers cralgnent que des mesures plus ambitlauses produisent laurs effets su moment où l'ectivité reprandre -d'elle-même - et allmentent ainsi le processus inflationniste. Ils considèrent aussi qu'aucun programme à usaga interne ne pourra compensar le chute de 40 millions da DM des exportations

Le porte-parole e cependant fait remarquer que le R.F.A. apportal! sinsi sa contribution é le lutte communautatre contre la récession. européens, qui avalent damandé é la Frence et é l'Allemagne - de feire plus ., il a estimé que le programme de 5,75 milliarde de DM ne devalt pas êtra considéré isolément male mpte tenu du plan conjoncturel du 12 décembre 1974, qui comportait & é 10 milliards de DM de dépenses publiques supplémantaires.

Pour régler l'addition, le gouvernement a adopté, mercredi, un collectif budgétaire de 15.15 milliards de DM rendu nécessaire par una baisse des recettes fiscales et par tes dépenses supplémentaires. Le budget 1975 e'élève maintenant é 181,5 millards de DM, en augmentation de 16,5 % par rapport é 1974. Le déficit des collectivités publiques est estimé à 70 milliarde de DM, dont 37,9 milliarde pour l'Etat fédérei. Le gouvernement du chancelle Schmidt dolt maintenant décider une réduction des dépenses publiques, afin que le budget de 1976 n'eug-mente que de 8 à 7 % par rapport à celui de cette année.

DANIEL VERNET.

# SONATRACH

# AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Un appel d'offres international est lancé en vue de la réalisati n laboratoire de recherche appliquée dans le domaine des jubrifian Le profet comprend :

- l'étude et l'établissement des plans de construction du bâtiment laboratoire et des services annexes :
- la fourniture des équipements nécessaires à :
- e la conduite des bancs d'essal; • l'analyse physico-chimique des produits lubrifiants;
- e la marche des services auxiliaires :
- la formation du personnel chargé de l'expinitation.
- Le cahier des charges peut être consults le jour d'ouverture anprès des représentations SONATRACH dans les pays enlyants : - FRANCE : 105: evenne Raymond-Poincaré. PARIS (16e) ;
- ALLEMAGNE : Maria Thérestastrasse 6. MUNICE 80 :
- ITALIE : 19. via Victor-Pizzni, MILAN TF; - U.S.A. : 3419 . R. Street N.W., WASHINGTON;
- ESPAGNE : Grous via Carlos III 84. Torre sur Edificin Trade 7º.
- et des ambassades aigériennes 8 Tokyo, Shibusawa Big., 1 San 21 Gachi-chiba. Eden. Minato-Eu, TOKYO; et à Londres, 6 Hyde Park Onte SW 7
- Les soumissinnneires intéressée enverront leur nifre au département TECHNIQUE de la Raffinerie d'Arzew, B.P. 31, ARZEW [ALGERIE], sous diuble pil cacheté, avec mention extérieure précisant l'inbjet de la
- Le délai pour la remise des nifres est fixé au plus tard un mois après parutinn du présent appel

### REPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ÉNERGIE

SOCIÉTÉ NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES

## AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Construction Unité de produits d'entretien à LAKHDARIA

Un appet d'offres ouvert est lancé pour la construction d'unité produits d'entretien à LAKHDARIA

Les travoux portent sur les lots sulvants :

- Terrossements.
- Gros-œuvres, - Etoncheité,
- Charpente métallique. Maconnerie,
- Menuiserie,
- Peinture-vitrerie,

Les dossiers techniques peuvent être retirés ou bureau du moître d'œuvre : AUSTROPLAN, 29, boulevard Mustopha-Ben-Boulaid, ALGER - Tel. 62-82-87/88.

Les entrepreneurs intéressés par cet appel d'offre peuvent sou-

Les offres complétées occompagnées de pièces administratives

et fiscales requises sont à déposer avant le 15 octobre 1975. Les soumissiannaires restent engagés par leur aftre pendant

(Publicité)

# RÉPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE

MINISTÈRE DU PLAN

# AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Pour la réalisation de travaux de géole civil, de stations de traitement et de pompage d'eau potable et de forages. L'ensemble des travaux se décompose en 7 ints :

L'ensemble des travaux se décompose en 7 ints :

LOT 1 : Installations de traitement et de pompage de la ville
d'ADZOPE : sapacité 2.640 m3/jour;

LOT 2 : Réservoir d'ADZOPE, d'un volume de 1.000 m3 sur tour de 22 m.;

LOT 3 : Installations de traitement et pompage de la ville de
BONDOUKOU : capacité 3.600 m3/jour, forages d'expinitation
de 20 m3/heure environ;

LOT 4 : Installation de traitement et pompage de la ville de DALOA;

capacité 4.560 m3/jour;

LOT 5 : Installation, de traitement et pompage de la ville de CAGNGA :

capacité 4.080 m3/jour;

caparité 4.080 m3/jnur; LOT 6 : Renforcement des installations de traitement de TOUMODI; LOT 7 : Réservair de TOUMODI, d'un volume de 800 m3 sur taur de 24 m. Le dossier d'appel d'oltres doit être retiré à l'adresse suivante :

Monsieur le Directeur du S.A.H.
B.P. 649 - ABIDJAN (Côte-d'Ivoire)
Tél.: 32-22-41
en joignant un ébèque de 30.00 P C.F.A., libelié à l'ordre de :
Monsieur CAMERLO - Directeur du S.A.H.

La dato limite de remise des oltres est fixée au 13 octubre 1975 à 17 heures G.M.T.

(Publicité)

#### ROYAUME DU MAROC OFFICE POUR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL CIMENTERIE MAGHRÉBINE (CIMA)

# APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

AVIS DE PRÉSÉLECTION

La Société CIMENTERIE MAGHREBINE construit à proximité d'Oujda (MAROC) une cimenterie d'une capacité de production de 1.000.000 de tounes par an. En vus de financer ce projet, la CIMA a sollicité un prêt de la Banque Internationale pour la reconstruction el le développement.

Les travaox de terressement sont en Cours d'exécution. Le présent avis de présélection concerne les entreprises désireuses de soumissionner en vue d'un contrat du génie vivil pour la deuxième phese de la construction comprenant les travaux sulvants.

- of do genie civil pour la deuxième phèse de la construction comprenant les x sulvants :

  Fondation pour bâtiments, installation mécanique et conveyeurs ;

  Supershucchares en acter et en béten pour bâtiment y compris bardage en plaques fibro-ciment ;

  Sues en béton anné et en acter ;

  Tranchées et tennels de service ;

  Sous-catations électriques ;

  Dépât de stockage du fuel ;

  Construction et relevage des reutes ;

  Travaux auxiliaires y compris l'écontement des gaux résiduelles et l'altmentation en eau.

  A documents d'agnel d'offres saront remis aux entrepreneurs sélectionnés
- Las documents d'appel d'offres seront remis aux entrepreneurs sélectionnés pendant le moix d'octobre 1975 et les travaux sont prévius pour commencer sut le site avant la flo de l'année.
- site avant la fin de l'année. Les entreprises intéressées par la réalisation de ces travaux sont priées de talle connaître auprès de le CIMA. Les dossiers de candidature doivent comporter, en plus de l'ecte de candidature, références techniques, administratives et financières, Les dossiers doivent parvenir au plus tard le 26 septembre 1975 à l'adresse des réi
- anus : M. le Birecteur Général de la Cimentegle Magnresime (Cima), 2, rue Chemil-Eddeudali B.P. 1291 Rabat (Maroc) Telex : 31677.

# LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

# MATIÈRES PREMIÈRES

### LES COURS SE SONT REDRESSÉS EN JUILLET

Le mois de juillet a été marque par un net renversement de la tendance des prix des matières premières, constate la CNUCED premières, constate la CNUCED (Conférence des Nations unles pour le commerce et le développement) dans son dernier bulletin mensuel des prix de produits de base. L'indice de la CNUCED (base 100 en 1968) s'est en effet établi à 184, contre 176 en juin, 181 en mai et 191 en avril. L'augmentation des prix des produits de base agricoles (café, céréales, sucre, oléagineux) explique pour l'essentiel cette progression. En ce qui concerne les métaux, les cours dn zinc ont de nouveau flécht, dn zinc ont de nouveau fléchi, alors que ceux du cuivre, du plomb et de l'étain se sont re-

● Le prix de la betterape sucrière de vrait prochainement augmenter. — C'est ce qui res-sort des déclarations faites par les dirigeants de la Confédération générale des planteurs de bette-raves, MM. Garinois et Cayre, à l'issue de l'entrevue qu'ils ont eue mardi avec M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture, avant la fixation Ivers le 10 septembre) du prix de la betterave sucriére ponr la campagne qui commence le 1º octobre procbain.

Re 1ª octobre procoam.

Rous avons demandé que le prix de la tonne de betterave soit porté de 122 francs (prix pour la campagne 1974) à un prix aussi voisin que possible du prix de seuil communautaire, qui est de 149,99 F. Le prix fixé doit de toute manière être supérieur au prix d'intervention (128,15 F), qui ne nermettrait pas aux moducne permettrait pas aux produc-teurs de faire face à l'énorme en ces temps de récession en duction », notamment des production », notamment des produits de traitement, ont déclaré les dirigeants des betteraviers. « Le ministre a déclaré qu'il défendrait nos intérêts avec viqueur, car il est conscient des difficultés que connaît actuellement le secieur betteravier », ont ajouté MM. Garinois et Cayre.

communiste se heurte aux

Toulouse - Tine délégation du

bureau fedéral du parti commu-

niste français de Haute-Garonne, conduite par les conseillers géné-raux, MM Claude Llabres et Daniel Garipuy, est allée, mer-credi 27 août, à la gare de Saint-

Cyprien et au centre de triage

de Saint-Jory pour y rencontrer les cheminots. Elle a'est ensuite présentée à la porte du dépôt de machines Matablau, rue de Pe-riole. Un représentant de la S.N.C.F. et un commissaire de

s.N.C.F. et un commissaire de police lui ont interdit de péné-trer dans les locaux, rappelant le caractère illégal de ces réunions sur les lieux de travail. Selon le

P.C.F. la délégation a partout recu

un accreil chaleureux, potamment

à Saint-Cyprien et à Saint-Jory

e Au dépôt Matabiau, déclare-t-il, les forces de police ont inter-dit à notre délégation de pénétrer

dans les lieux, mais les travail-leurs du dépôt sont sortis massi-

vement, ils unt entouré les délé-gués communistes, et tout le monde est entre dans le dépôt où

le meeting prevu a eu lieu à la barbe des policiers. L'arrivée de

barbe des policiers. L'arrivée de renforts, mairaque au poing, n'a eu comme seul résultat que de susciter la colère des cheminols qui, aux cris de « Liberté! ! Liberté! », ont fait reculer les gardiens de la paix. »

Le préfet de Haute-Garonne a donné une version différente des faits. Il indique qu'au dépôt des machines, la délégation commu-

niste à a laquelle s'étaient joint

une vingtaine d'ouvriers de la S.N.C.F., après avoir manifesté l'intention de passer outre à l'in-terdiction qui lut avair élé signi-

fiée, s'est retirée sans incident et

sans avoir mis ses projets à exé-

cution. Aucune autre tentative de cette nature, ajoute le préfet, n'a été effectuée dans le reste des installations de la S.N.C.F. à Tou-

GRENOBLE : Pas de meeting au centre d'études nucléaires. (De notre correspondant.)

Grenoble. - Une délègation de

parti communiste français, que condusaient M. Jacques Cham-baz, membre du burean politique du P.C.F., député de Paris, et M. Louis Malsonnat, député de

la quatrième circonscription de l'Isère, maire de Pontaine, n'a pas reçu l'autorisation de pénétrer, mercredi 27 août, à l'intérieur du

centre d'études nucléaires de Gre-

noble, comme elle avait l'Inten-

tion de le faire pour, dit un com-munique publie ultérieurement

a s'enquérir du problème des tra-vailleurs du centre et leur faire

part de nos propositions, notam-ment par rapport au démantèle-ment du commissariat à l'energie

forces de l'ordre.

# A L'ÉTRANGER

# La Roumanie va accélérer le rythme de son développement

Vienne, - La Roumanie va forcer le rythme déjà très rapide de son développement économique an cours des cinq prochaines années. A la suite des propositions recemment faites devant le enmité central du parti communiste par M. Nienlas Coausescu, secrétaire général, les planificateurs roumains vant devair réviser en hausse le plupart

M. Ceausescu, dans un discours prononce le 22 juillet devant le comité central et le Conseil supréme de développement économique et social, réunis en session commune, a généralement retenu des chiffres proches — ou allant an delà — de la branche suré. des chiffres proches — ou allant au-delà — de la branche supérieure des « fourchettes » de taux annuel de développement envisagées à la fin de 1974. Des grands indicateurs économiques, les seuls à ne pas subir un coup de pouce vers le bant sont œux qui concernent les salaires réels des ouvriers et emplayés et les revenus des agriculteurs.

Ainsl. de 1976 à 1980, le produit

Ainsi, de 1976 à 1980, le produit social (ou produit national brut) devra augmenter de 9 % (chiffre de novembre 1974 : 8 à 9 %), le revenu national de 10.5 % (9 à 10 %), la production industrielle de 11.3 % (9 à 10 %), la production agricole de 6 à 7.2 % (4.6 à 6 %) et le volume dn commerce extérieur de 12.3 % (11.5 à 12.5 %). An cours de la même période, les salaires réels progresseront au total de 18 à 20 %, solt à un rythme légèrement moins rapide qu'au cours de l'actuel quinquennat (22 %).

Antre indice de l'effort exigé Ainsl, de 1976 à 1980, le produit

Antre indice de l'effort exigé de la population, la productivité dans l'industrie devra s'élever de 9,1 % par an d'ici à 1980, alors que les directives du onzième congrès prévoyalent une « fourchette » allant de 8,7 % à 7,2 %. Enfin, phénomène absolument étonnant en ces temps de récession en Occident, le volume des investis-

LA POLITIQUE DANS LES ENTREPRISES

TOULOUSE : Une délégation M. MAIRE (C.F.D.T.) : Des M. HENRY (FEN) : La priorité

locaux affectés à cet usage.

Dans l'éditorial du dernier nu-mèro de l'hebdomadaire de la C.F.D.T., Syndicalisme, M. Edmond

Maire préconise l'affectation d'un

local à l'intérieur de l'entreprise

pour permettre aux representants des formations politiques intères-

sées de s'exprimer. Le secrétaire genéral de la C.F.D.T. écrit no-

« A en croire M. Ceyrac, « l'en-

treprise est un endroit neutre, consacré au travail ». Autrement dit, quand les patrons licencient,

quands ils répriment, quand ils accepient ou refusent des reven-

dications, quand ils bradent l'ou-til de travail, quand ils implorent

le gouvernement, quand ils re-structurent à tour de bras, tout

cela est le reflet d'une absence de

politique, d'on ne sait quelle neu-

» La pilule est un peu dure à avaler. Ce sont en fait les patrons qui sont les premiers à introdutre

la politique dans l'entreprise. Et dans ces conditions, il est logique

que les travailleurs réclament que ne soit plus considéré comme un ghetto t'endroit dans lequel ils passent la majeure parlie de leur

Pour eviter que les discussions pulltiques dans l'entreprise soient « symonymes d'improvisa-tions permanentes ». M. Maire

suggère qu'elles solent organisées dans un local destiné à cet usage

et situé dans l'enceinte de l'en-

Les ministres des finances

des pays membres de la zone franc se réunissent les 27 et 28 août à Paris, comme ils le font tous

Dollars

6 7/8 6 7/8 7 5/8 8 5/8

par les résultats de l'actuel quinquennat, cette pulitique est en tout cas conforma à l'attitude valontariste de la direction raumaine en matière de craissance écommique.

actuel qui selon M. Ceausescu infirment les réserves et le sceplicisme manifestes pendant scepticisme manifestes pendant les premières années du quin-quennat. y compris par certains activistes du parti et de l'Etat v. Cette petite phrase, solt dit en passant, confirme l'existence ces dernières années au sein de la direction roumaine, et en particulier entre M. Ceausescu et l'ancien premier ministre, M. Maurer, de divergences relatives aux orientations economiques.

De natre correspondant

### Importer le strict nécessaire

A vral dire, les indications du A vral dire, les indications du secrétaire général ne plaident pas toutes en sa faveur. C'est ainsi que l'objectif, fixé en 1972, de réaliser le plan quinquennal en quatre ans et demi n'a pas été atteint. Loin s'en faut : un seul ministère, celui de l'industrie lègère, trois district seulement sur trente-neuf, ainsi que la ville de Bucarest, avalent rempil fin de Bucarest, avalent rempli fin juin la tache assignée par le parti. Même si, au cours du troi-sième trimestre, neuf autres dis-tricts de vaient s'ajouter à la liste, il reste difficile d'affirmer que le siogan était vraiment réa-

Il n'en reste pas moins que les taux de croissance obtenus en quatre ans et demi sont particuquatre ans et demi sont particu-lièrement élevés et dépassent pour la plupart les prévisinns du plen 1971-1975. Le produit social a augmenté de 11.5 % par an (plan: + 10,1 % l. le revenu national de 12,6 % (11-12 % l. la production industrielle de 14 % (11-12 %). Est-ce à dire que l'économie roumaine échappe aux contre-coups de la crise qui sévit en

doit rester à l'action syndicale

« Donner la priorité à l'action politique sur l'action syndicale

de consequences pour l'avenir du syndicalisme, a déclaré à l'A.F.P. le 28 août. M. André Henry, secré-

taire géneral de la Fédération de l'éducation nationale (FEN).

» Dans les entreprises, les partis politiques ne sont pas absents, mais, jusqu'a présent, il était admis que les luttes à mener pour les revendications des travailleurs

étaient, prioritairement, du res-sort des organisations syndicales.

Et il n'y avait pas eu trop de

r Je surs un peu inquiet de l'évolution actuelle, qui semble avoir commence au moment du conflit Renault, où les prises de

position du parti communiste ont

domine sinon precede l'initiative

• Plusieurs distributeurs de tracts de la C.G.T. ont été inter-

pellés par la police au cours de la jnurnée d'action organisée le mercredi 27 août par l'union ré-ginnale parisienne de la fédéra-tion des postiers de ce syndicat.

A Saint-Germain-en-Laye I Yve lines), à Créteil IVal-de-Marnet

ainsi qu'à l'aéroport d'Orly, des orllitants ont fait l'objet d'une vérification d'Identité. La C.G.T

France suisses

1 3/8

les ans, à la veille de l'assemble

générale du Fonds monétaire

synd reale. a

LE TAUX D'INTÉRÊT DES EUROBEVISES

(Publicité)

Moison de commerce suisse (fobrication de vêtements

et de maillots de bain pour dames) cherche représentatians dans tous poys pour lo fabricotian et la commer-

cialisation de vêtements complètement nouveaux avec modèles déposés. Il s'agît de vêtements à la coupe raffinée (drapés) qui peuvent être fournis en 10 modèles

différents (convenont à chaque tissu, à chaque imprimé,

seulement une ou deux tailles),

Le grand succès de l'exposition IGEDO de Düsseldorf.

Ayant déjà été sauvent primé.

Pour plus de renseignements, écrire à 115255 PUBLICITAS, CH 3001 Berne.

Deutschemarks

2 1/2 3 1/4 3 7/8 4 1/8

Occident? Les dirigeants de Bu-carest ne le prétendent pas, Ils ont même, à diverses reprises, à l'instar des autres gouvernements d'Europe de l'Est, affirmé le enntraire. Grace à une production nationale relativement importants de pétale (environe la milliante de pétrole (environ 14 millions de tonnes), la Roumanie a été moins touchee que d'autres par la hausse du prix de cette matière première depuis deux ans. Mais aujourd'hui, elle est comme tout le monde, confrontée aux vicissitudes que traverse le commerce international.

des indicateurs du futur plan quinquennal

(1976-1980) approuvé lors de onzième congrès du

parti, en novembre 1974. Partiellement justifice

Aussi, en julllet, devant le comité central, M. Ceausescu a-t-il lancé deux sévères avertissements : d'une part, il a appelé les entreprises et organismes compétents à prendre « des mesures très jermes » en vue d'une « réduction substantielle » dans la consommation de coke métal-lurgique, de métaux, de combus-tibles, de produits chimiques, de cellulose, d'énergie électrique. An passage, il a critique le ministère des mines, du pétrole et de la géologie pour la timidité des actions menées en ce sens jusqu'à maintenant. Parallèlement, les recherches géologiques devont être intensifiées dans le pays afin de découvrir de nonveaux gisements de pétrole, de gaz na-turel de charbon, etc.

#### « Pas d'admiration servile » pour l'étranger D'autre part, le chef de l'Etat

a intimé l'ordre à l'appareil éco-nomique de limiter de façon draconienne les importations. La vigueur des formules indique le sérieux de la situation : « Tout ce que nous pouvons produirs dans le pays, produisons-le dans le pays », « n'importons que le strict nécessaire », « nos possibilttés ne sont pus illimitées s. Egratignant plusieurs ministères, dont celui du commerce extérieur. dirigé par M. Ion Patan, membre du bureau permanent, qui pro-nonça une autocritique devant le comité central, M. Ceausescu s'est efforce de flatter l'orgueil national : « Il faut en finir, a-t-il dit, avec cette mentalité erronée qui a regne et qui se manifeste encore dans certains secteurs, et possibilités des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers roumains. Ceux-ci ont montre montrent que lorsqu'on leur fait confiante, ils peuvent accomplir de très bonnes choses. Je suis pour une large coopération, pour extérieur, mais je ne peux accep-ter la mentalité d'admiration servile sur tout ce qui vient de l'étranger. »

La coopération avec l'étranger a selon M. Ceausescu, atteint une « certaine limite » et il convient maintenant de s'attacher princi-palement à honorer les accords conclus Il faut done c'attendre que soient sensiblement freinés les contacis lancés ces dernières années par la Roumanie, d'une façon parfois débridée, dans tous les azimuts. C'est une mantère de reconnaître que, meme si le developpement du pays doit se pour-suivre à un rythme élevé, l'appaéconnmique a besoin souffler un peu

MANUEL LUCSERT.

#### déclare dans un communiqué que le pouvoir « vient de franchir DES SOCIETES nouveau pas contre les li-

# GARANTIE FINANCIÈRE

AVIS FINANCIERS

La banque Veuve Morin-Pons, 66. rue de la Chaussée-d'Antin, Paris-F. avise le poblic que la garantie qu'elle avait accordée à :

— Compagnie de gestinn et réalisations immobilières, 5atina immobilières,
41, rue de la Chaussé-d'Antia,
Paris-9°, « COOERIM »,
en ce qui coocerne les opérations
risées par la loi du 2 janvier 1970.
à sovoir transactions sur immeubles a sovoir transactions aur immeuntes et fonds de emmerce, prendra hn à l'expiration d'un délat de trois jours franca suivant la présente publication. Los créances, 6'11 en caiste, devront être produites au siège de la banque dens les trois muis de cette insertion.

# GARANTIE FINANCIÈRE

La Banque Veuve Morin-Pons, 66, ruo de la Chanssér-d'Antia, Puris-y, avise le public que la garantic qu'elle avait accordée à :

— Compagnie de gestinn et réalisations ; mmpbilières.

41. rue de la Chaussée-d'Antia, Paris-9° « COGERIM », co ce qui concerne les mpérations visées par la ini du 2 janvier 1970, a savoir gestinns immpbilières, prodra sin à l'expiration d'un délat de trois jours traces autunit la présente publication. Sente publication.

Les créances, s'il en existe, devront être produites au siège de la banque dans les trois mois do cette inser-

# LES MARCHES

PARIS 2" 00.03 ie dicement

LONDRES PRINCIPAL TO THE PRINCIPAL OF THE PRINCI

urten 24 Beier

THE OR MAIN Flicto MINES. . . . DEDICAL COOPEDS CANSER More mar 14 whe.

KOUVELLES OUS SOCK the transmission of the control of the property of the property of the property of the control o BORSE PROPERTY OF THE PARTY OF

Complete to actions the complete to the comple

OURSE DE PARIS --- 27 VALEURS France Lit. 222 Pranspirate S.A. Pranspirate Pranspirate Pranspirate S.E. 368 CF.E.S. 145042 De ed toyth 45 ••• Talesca Talesca Talesca

THE 12th CO IN STICHAELE ON GETAL WIRE MARIN SHE A THESE CARE, THIS SEATHERT'S ENTITIONS, GOS OFFICE IN ISSUED THE THESE SEAT CONTROLLES TO SEMBNISHED YALEURS Preced Premier Dominer Complete Cours VALENES

Emit (E.E.). Emitte-Will. Sm. Mate-E. S. Laborat Emit S.A.F.: Small-Mills. 140 - 1571 EE9 92 557 55 567 10 646 --93 70 93 90 93 90 93 90 169 169 162 164 163 56 170 171 50 171 50 172 173 50 119 119 119 118 90; 173 125 20; 125 20; 125 30; 124 529 725 720 713 710 710 575 inc.fires Bulfcuip Bullovest Et.L 3aza H.-v. 119 3aza H.-v. 119 3aza H.-v. 125 3az 125 3 119 10 125 23

The Franchise Control of the Control 

The state of the s

وفراك والمواوية والمتحصين وأحادها والمراسون

حكدا من الاصل

#### ST SOCIALE LES MARCHÉS FINANCIERS VALEURS VALEURS PARIS LONDRES Oneuza. Providence 2.A.. Hovitton (Ny) 2044 Santa-Fo... Soffo. Suffuex... NEW YORK 199 425 125 53 27 goüt me de son dévelop Mienx oriente 423 . Reprise Reprise en fin de seance Après avoir encors sonsiblement balssé durant une bonne partie de la séance, les cours se sont redressés mereredi à Wall Street, mals toujours avec très peu d'affaires, Les portes initiales ost été effacées, et même an-delà, et, en clôuve, l'indies des industrielles s'établissait à mo7,02, avec un gain de 3,61 points sur la veille. L'activité a porté sur 11,11 millions de titres contra 11,35 millions précédemmest. Le marché as raffernit légérament jeudi, à l'nuverture, après son repli de la veille. Les industrielles rega-gnent deux ou trois points. Progrè des mines d'or. Siabilité des fonds d'Etat. Flechissement Company of the part of the particular of the par Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas nécessairement, à la Bourse de Paris comme au-leurs. Un jour les cours montent, le lendemain ils baissent, ce qui s'est produit. La seule identité que la séance de ce mercredi présenté avec les précédentes a été le manque d'affaires. Pour le reste. l'on est passé sans transition de l'optimisme modéré à la British Petreleum Shell Les paleurs. Q'i s'étnient micre. CLOTURE COURS 27 /8 28/8 :18i 70 25 7/8 253 | 2 124 | 2 327 | 2 125 125 122 310 | 2 33 2:4 175 | 2 Reffe. ... Ap. Aut 528 ... 328 120 2#3 121 018 ... 33 1,2 Allment, Essent. Allowest, Essent., Allowege. Bauarda. Frumste Bel. Serthier-Sarveco. Céuls Grickenbeurry. Campt. Moderec. Decks France. Economists Centr. Eporgio. Fr. Paul-Remand. Sépérate-Allment. demmest. Cetta reprise a été en grande par Satam. Sicil Sandare Autop... S.P.E.L.G.H.L.M. morosité. Les valeurs, qui s'éluient vaises Cette reprise a été en grande partile motivée par la hausse de l'indice global de l'activité économique en juillat, la cinquième consécutive depuis le début de l'année, mais aussi par la divulgation d'una lettre adressée par M. Burns au président de la commission bancaire de la Chambre, M. H. Reuss. Le président de la Réserva fédérale y indique notamment que l'organisme va continuer de mettre tout en œuvre pour réduire les taux d'intérêt à long terme. SO TOO AT en évidence ces derniers jours, ont flèchi. Pas toules, mais un nom-E College bre suffisant quand même pour jaire reculer l'indice Chainet et Cie de 0.77 % à 131,47. Yeshar..... WAR er GO BERGE Cie de 0.77 % à 131.47. Le sectour automobile nété proportionnellement le plus éprouvé. La construction électrique t'est également alourdée. Aileurs, la tendance a été assez irrégulière. Bref. en clôture, l'on dénombrait une bonne trentaine de baisses, dont un bon tiers de la coluit a l'unite de la coluit a l'unite de la coluit a cluit de la coluit de l Chant. Altertique St. Ch. Luck. . . . France-Denkarque | Eporgon | 298 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 58 (noverture) (deltars) : 151 70 centre | 61 40 Taux du marché monétaire Effats privás..... 7 1-8 % 149 288 146 INDICES QUOTIDIENS 11NSEE Base 100: 31 dec. 1974.7 26 noût 27 soût 2 % et plus. L'exemple de Wall Street est décidément contagieur. It a suffique New-York se replie, pour qu'onmédiatement Paris but em-culvres. Sur 1741 valeurs traitées, 684 nnt monté. 804 ont baissé et 453 n'ont pas varié. Indices Dow Jones : transports. 152,62 [— 8.27] ; services publics. 77,29 ( + 0,35). NOUVELLES DES SOCIETES CREDIT FONCIER DE FRANCE. L'établissement lancara le 14 aeptembre un emprunt de 1 milliard de frances représenté par un million d'obligations de 1 000 F. Ces titres, émis au pair, porteront un intérêt de 18.20 %. J. BO EL INTERNATIONAL SOPTIEL. J. BO EL INTERNATIONAL SOPTIEL. J. BORE L INTERNATIONAL SOPTIEL. J. BORE L INTERNATIONAL SOPTIEL. J. BORE I INTERNATIONAL CETABLE SUPERIOR DE SUPE qu'immediatement Paris lui em-boîte le pas. Mais faut-il s'en etonner dans la mesure où les Etats-Unus sont le reflet du monde? Et sur le plan économi-| 1310 | 1322 | 1324 | 1325 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | NOUVELLES DES SOCIETES . VALEURS 26/8 27/8 que, tout ne va pas pour le mieux outre-Atlantique. De plus les ex-perts et les dirigeanis politiques Sices A.T.T. 44 1/2 45 6/2 25 1-2 62 ... américains ne paraissent pas d'ac-cord sur les chances d'une solide cora sur se tratansion. Les uns sont plutôt pessimistes et les au-tres plutôt optimistes. De quoi décontenancer les plus audacteux. Ajoutons a cela la perspective Chase Magnatura with a first state of the Memoria Service Serv Ajoutons à cela la perspective d'une hausse des prix pétroliers en octobre, qui n'a rien vraiment pour réjouir. Notons toute/ois que le repli des cours enregistré ce jour n'a pas revêtu une grande signification, vu la foible activité qui a règné. L'or a également fléchi, en liaison avec la baisse du dollar : le lingot de 110 F, à 23 200 F; le kilo en barre de 123 F, à 23 225 F, et le uppoléon de 0,50 F, à 258,70 F. Le volume des transactions a dimi-| Secretic (Cle ray | 129 be | 305 | Sucretic (Cle ray | 129 be | 305 | Sucretic (Cle ray | 129 be | 305 | Sucretic (Cle ray | 129 be | 305 | Sucretic (Cle ray | 129 be | 306 | Sucretic (Cle ray | 129 be | 128 capacit (Cle ray | 129 be | 129 be | 128 capacit (Cle ray | 129 be | 129 U.S. Steel Mestinghouse Xerax GREUIT FONCIER IMMOBILIER. Bésélice du premier semestre avani amortissements, provisions et impôts : 23,99 millions de francs cootre 18,22 millions de francs. P.U.K. — La société a demandé l'admission de ses tilres à la Bourse de Tokyo. napoteon de 0,50 F, a 258,70 F. Le volume des transactions a dimi-nué: 12,88 millions de francs contre 16,13 millions. Repli général des voleurs etran-COURS DU DOLLAR A TOKYO 27/8 20:5 BOURSE DE PARIS - 27 AOUT - COMPTANT VALEURS du nom. coupon Cours Demies précéd. cours VALEURS Cours Dernier Cours précés. VALEURS VALEURS ----325 352 1036 241 220 20 Un. lines. France. 194 50 194 arsa Bana. 225 364 365 223 250 68 250 30 204 205 324 38 ... MARCHÉ Compte topo de la prièvete du délat our nous est imparti pour enblies en cote complete dans Ros dérojères éditions, des errours centres carbis figurer fans les cours. Elles sont cerrigées le landemans dans la première édition. A TERME | Compension | VALEURS | Précéd. | Premier | Compt. | premier | cours VALEURS Précéd. Premier Dernier Compt. Précéd. Premier Dernier Corapt. clôture cours cours cours VALEURS 178 10 170 80 10 80 50 sation sation AVIS FINANCIES DES SOCIETES Earx (C.C.). 783 . 780 . 781 . 290 . 282 . 282 . 283 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 285 . 245 425 900 700 103 378 215 58 200 295 778 777 218 156 156 290 85 78 77 170 170 170 170 170 181 181 184 184 185 185 187 520 187 520 380 380 380 Paris-Franca Paters. S.A.. Pechelbroon P.I.S.. Pennarbys .. Pennarbys .. Pennarbys .. Pernarbys .. Pernarbys .. Pengest ... Pengest ... Pengest ... Polici et Cb. 115 64 111 56 236 555 110 83 246 300 76 81 328 123 318 167 09 08 135 62 Fr. Petrolas. | 138 | 19 | 135 | 70 | 135 | 133 | 76 | 136 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 138 | 137 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 93 78 93 90 93 80 156 102 164 ... 170 171 50 171 68 116 10 110 ... 125 20 120 20 126 30 924 520 ... 728 720 720 719 5 00 142 178 152 225 483 81 162 165 188 114 124 535 795 498 Bane-Fives Bail-Equip. Bail-Invest. B.C.1 Bazar H.-V. Begbio-Say CHARLE BARRE 73 89 71 50 107 50 150 80 51 50 50 135 20 140 204 142 285 50 142 285 18 213 80 62 354 450 469 71 133 183 133 80 50 142 40 205 50 133 51 213 82 354 460 72 105 52 38 138 69 202 138 . 212 81 05 346 442 18 Pompey P.M. Labinal Presses Cité Presses Cité Presses Cité Prices 72 189 81 131 182 135 21S 80 345 460 1946 1810 200 225 182 66 218 148 95 126 1620 42 355 810 83 247 180 278 355 1774 229 185 225 845 3287 480 | 597 | 584 | 664 | 110 | 12 | 110 | 12 | 110 | 12 | 110 | 12 | 110 | 135 | 136 | 134 | 137 | 135 | 136 | 134 | 138 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 13 Radintech. Raffin. (FSE) Raff. St-L Redouts... Rhōno-Poul... Rouss.-tictar Rue Impérial \$50 100 135 649 121 258 455

March. Sell Marc. Phán. Mar. Firatiny Mar. Ch. Bés Mar. Jaléph A. E. C., selt. Borm. Michelin B. Miche

499 495 407 90 498 13 605 305 305 301 10 101 101 152 151 90 15 28 90 10: 00 10 148 146 50 147 50: 147 113 113 125 135 136 357 357 357 355 137 151 118 40 110 40 138 13 30 331 . 355 19 30 86 87 357 80 112 13 101 180 177 40 215 40 217 90 217 00 215 13

LE MONDE - 29 oout 1975 - Poge 19 Coers Dernies pricid. cours VALEURS VALEURS précéd. cours Regsejot S.A.... Segre Réunias... Systemates... Thomas et Main... Urbuer - S.M.S... Agazina-Willet Fourmier-S.J. R. F. Lainter-Routsik. Roudlêra Laint Frères Anex Preser

M. Chamben

M. Chamben

Debute-Vietjeux

Marsay, Marit

Marsay Wortes

Segn

Transat (Cie Sie) 16 88 Said, Altonosties 125 HORS 32 Altor 76 Callaises Pin... 115 Coperar... 68 30 Belan... 103 50 Ecc... Eurafrap... 13 Intertactalisme... 143 Metall. Minière... HORS COTE 150 Pin.... 200 ... 284 ... 294 ... ... 55 325 ... 335 1842 ... 1472 ... 13 50 185 ... 125 (240 ... 342 ... ... 202 ... ... 202 ... ... 112 ... 135 42 76 43 . 81 . 365 . 133 . 135 . 136 . 138 . Tranchast Electr. [L] Raignel-Farj.
Ris S.A.
Ris S.A.
Rissas Raignel-Farj.
Rissas Raignel-Farj.
Regresser Farjes
Ferraithes C.F.F.
Raves
B. Magnent
Leckel.
Revater
Fuelicis
Seffier-Leblanc.
(Ly) Tan. Fr. Résse
Waterman S.A. \$5 48 65 241 . 281 134 . 150 185 186 OBLIG. ECHANG. Valent C'échates au 28/8 SICAV Pine, testitut. | | 1416 42 | | 1032 28 Emit tion frais lactus 110 . 105 8 145 72 135 1 151 144 1 154 30 147 3 144 84 150 3 Actance

Betieus sélec.

Aedificandi

Agfino

AL.I.D.

America-Valor

Assurances Piac.

Bourse Invocties 95 85 ... 325 ... 329 ... 569 500 GEGA S VZ % Emprest Young. . Nat. Naderlanden Pagesty Assurant. | 124 | 124 | 125 | 125 | 126 | 127 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 A.E.C.
Bell Canada...
Hitschi
Hensywell lec...
Matashifa Matsashita.... Otis Elevator... Sperry Band.... Karex Corp.... Selection Mondai Selection Bred... S.F.L. FR at ETP. 50 Arest 40 50 Cockerillogres. 53 90 Finalder 65 Hongovers 63 26 Magnesia | Compt. | C | 196 38 | 195 | 189 | 193 | 217 | 219 | 218 | 218 | 228 | 218 | 228 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 2 Royal Detch Ristintis Zine St-Halens Schleinis Zine Shell fr (S.) Shengers A.E. Sony Inggaryika Uniferer . Selon Carp. 5. Min · /10 West Ones West Seep. West Held Zemble Cop • VELEURS BORDANT LIED & DES SPERATIONS FERRES SEULEMENT offert : E. : Campas district : d. demands : " drait district. — Lucqueto « presser cours pas bulleus. Il y a no cutation minion, partée dans la colonne « deraier cours » COURS SELLETS MARCHÉ LIBRE DE L'OR SERIOR SERIOR MONSURIES ET DEVISSES DORC. 27 8 COTE DES CHANGES Sacifor ... 36 76 ... 79 78 ... Sagues ... 683 508 500 604 534 535 541 555 120 50 124 50 125 50 126 50 127 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 50 128 Eints-Juns (5 1)
Canado (5 cat.-4)
Altemagos (100 64)
Boligios (100 ft.)
Boligios (100 trd.)
Canado (100 trd.)
Canado (100 trd.)
Canado Aretogos (5 1)
Talla (100 lires)
Norvega (100 lires)
Peringai (100 esc.)
Salde (100 trs.)
Salse (100 trs.) 4 384 4 243 170 200-11 457 76 579 7 618 8 245 0 570 78 828 150 225 18 560 100 550 113 815 4 359 4 257 170 125 11 471 72 628 - 7 540 2 251 8 578 30 120 186 256 18 266 180 329 163 330 4 67 4 72 169 37 11 05 73 26 7 45 8 20 9 81 79 50 185 58 12 12 163

# Le Monde

# **UN JOUR** DANS LE MONDE

2-3. LA SITUATION AU PORTUGAL

- 3. ASIF
- 3. DIPLOMATIE 4. AFRIQUE
- 4. AMERIQUES
- 5. PROCHE-GRIENT
- 5. POLITIQUE
- 5. DEFENSE 5. ÉDUCATION
- 6-7. LES EVENEMENTS DE CORSE 8. PRESSE

LE MONDE DES LIVRES

PAGES 9 A 12 LE PEUILLETON de J. Pistier : Pour mieux lire Diderot LITTERATURE ET CRITI-QUE : Michel Tournier suit QUE : Michel Tournier au Frédério Lange ; Jacques de Rourbon-Busset ; Le mois

Bourbon-Busset; Le mois poétique; Les reportages d'Albert Londres; La rentrée LE PROCHE-ORIENT A TRA-VERS LES LIVRES : Mythes et réalités des émirs : Quand

- 13. JUSTICE 13. EQUIPEMENT ET RÉGIONS
- 13. SPORTS 14-15. ARTS ET SPECTACLES
- 17. LA PREPARATION DU PLAN DE SOUTIEN A L'ÉCONOMIE
- 18. LA VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

LIRE EGALEMENT

RADIO-TELEVISION (15)
Annonces classées (16);
Aujourd'hul (8); Carnet (8);
Loterie nationale (8); Météoro-logie (8); Mots croisés (8);

Louez une voiture et le Super Service Europear: 645.21.25. D'ici à la fin de l'année

### M. Giscard d'Estaing fera quatre voyages à l'étranger

Parmi les visites attendues à Paris cet automne, signalons celles de M. Sadam Hussein, l'ahomme fort »

du régime irakien, à partir du 4 sep-tembre ; de M. Ali Bhutto, président

du Pakistan, vers le 20 octobre, et de M. Strongal, chef du gouverne-ment tchécoslovaque, à la mi-novem-

hre. C'est ansai, si tont se passe hien,

à la mi-octobre que se réunira à

Paris la seconde rencontre de hants fonctionnaires destinée à préparer

LA C.G.T. ET LA C.F.D.T.

VEULENT DÉVELOPPER

L'ACTION CONTRE LE CHOMAGE

Les dirigeants de la C.G.T. et

de la C.F.D.T. se sont de nouvean rencontrés ce jeudi 28 août afin de préciser les thèmes généraux et les modalités de l'action reven-

dicative commune à la rentrée. Les deox confédérations devaient mettre l'accent sur les problèmes

de l'emploi : on sait que la C.G.T. a décidé, lers de son trente-neuvième congrès, le principe d'une campagne en faveur des jeunes sans travail, qui pourrait être marquée par des manifestations an début de l'eutorque : la C.E.D.T.

début de l'automne ; la C.F.D.T., pour sa part, insiste sur la réduc-tion de la durée du travail et

l'avancement de l'âge de la re-traite, « facteurs importants d'unification des luttes, selon M. Maire.

un échange de vues sur la stiua-tion économique et sociale à la rentrée e. Blen que les relations entre la C.G.T. et la FEN se

soient sérieusement détériorées au

début de l'année, à la suite de la signature par les dirigeants de la Fedération de l'éducation natio-

nale de l'accord de salaires dans

la fonction publique, que les cègé-tistes avaient rejeté, la FEN dé-clare rester favorable à une actien

commune avec les deux confede-

Vendredi 28 août, les dirigeants de la FEN et de la C.F.D.T. se rencontrent « pour proceder à

- après l'échec de mars conférence entre pays industrialisés et pays en voie de développement.

ventrée dinlomatione a sera rentrée politique, mais les activités n'en vont pas moins reprendre dans ce domaine à un sythme eroissant à partir de septembre. M. Giscard d'Estaing ferz en principe, à des dates qui sont encore dans certains cas approximatives, mais que l'on pent tenir pour probables, quatre voyages officiels à l'étranger : en Grèce, du 17 au 19 septembre ; ee U.R.S.S., du 14 au 18 octobre : en Tunisie, du 6 au 6 novembre, et enfin en Egypte vers la fin du mois

M. Sanvagnargues se rendra pon sa part deux feis à New-York an cours de meis de septembre : du 5 an 7, pour la session spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU consacrée aux problèmes de développe ment, et une seconde fois, dans la deruière semaine de mois, pou prendre part à la session erdi-naire de l'Assemblée générale de l'organisation moudlale; il fera sans doute à cette occasion un détour par Washingten pour y contrer le président Ford. Outre les déplacements habituels liés à des réunions enropéennes — notamment le 11 septembre à Venisc pour una rencontre des Neuf sur la coopéra-tion politique, — le ministre des affaires étrangères doit faire en novembre un voyage dans divers pays de l'Est européen et du Proche-Orient, notamment en Turquie et en Arabie Saondite. Un échange de visites avec son collègue brésillen est également prévu, M. Giscard d'Estaing devant lui même se ren-dre à Brasilla dans le courant de

• M. Georges Marchais, secrètaire général du P.C.F., estime, dans une interview publiée par l'hebdomadaire *Témoignage chré*tien, que le procès qui est fait à soo parti, en ce qui concerne les libertés, est «insupportable» et c'élève contre «la propension permanente qu'a le parti socialiste à se présenter comme le champion des libertes, à notre détriment » M. Marchais se dit prêt à ren-contrer le cardinal Marty pour discuter de la situation au

Les enquêteurs pénètrent mal les milieux autonomistes bretons

Rennes — Des qu'un attentat à l'explosif est commis en Bre-tagne, comme les derniers en date. à Rennes, le 28 août, contre les domiciles du maire et d'un député, le sigle F.L.B. vient aussitôt à l'esprit du public et des pellciers. Le premier souvent réprouve. Les seconds operent dans la plupart des cas un coup de fliet dans les milieux autonomistes, parfois en pure perte, dn moins en appa-rence Ainsi, le 10 juin dernier, à rence. Ainsi, le 10 juin dernier, a la suite de la destruction d'une partie des locaux du service régional de police judiciaire de Rennes. Le 31 juillet, une tentative de plasticage de la direction departementale de l'agriculture à Nantes a cependant abouti à l'arrestation de ses trois auteurs.

A l'occasion des attentats com-mis dans la nuit du lundi 25 au mardi 28 acht, aux domiciles de parlementaires rennals. M. Henri Fréville, sensteur d'Ille-et-Vilaine (union centriste), maire de Rennes, et Mª François Le Douarec, député U.D.R. d'Ille-et-Vi-laine. les enquèteurs n'besitent pas à admettre la difficulté de pénètrer les milieux autonomistes et spécialement de cerner la réa-lité du Front de libération de la Bretagne. Quelle est la frontière du mythe? « Aujourd'hui, je n'arrive plus à saisir le mouvement breton n, commente, sur le ton de la confidence, peut-être superficielle, un policier habitué à ce genre d'affaires.

« Le F.L.B. n tire les leçons de la période 1967-1968. Il n'y a plus de grands commandos. Le mou-vement évolue depuis quelque vement évolue depuis quelque temps : cela semble s'effile-

La période 1967-1968, les membres du FLB. « historique » en parlent avec une lueur d'émotien dans les yeux. De l'acte de naissance du mouvement — le dépôt d'un modeste bidon d'essence portant le sigle FLB à la mairie de Saint-Brieve, — le 17 juin 1966, à l'attentat contre la caserne de C.R.S. de cette même ville, le 28 avril 1968, en passant par plusieurs déflagrations dans des perceptions, le FLB. avait démontré l'importance de ses moyens et précisé ses métbodes

De notre correspondont de lutte contra l'a occupation française ». L'amnistie avait passé l'éponge sur une vague d'une centaine d'arrestations en 1968. Lorsque les attentats repren-nent en 1971 et 1972, quelque chose a changé. Les biens des particuliers ne sont plus épargnés. Les explosions ne sont pas teujours signées. On pressent l'es-calade. Certains « anciens » du F.L.B. n'hésitent pas à critiquer les risques pris par les jeunes leups du monvement clandestin. Car celui-ci s'est ramifié, pour ne pas dire scindé. Si l'Armée révolutionnaire bre-

APRÈS LES ATTENTATS CONTRE DEUX PARLEMENTAIRES RENNAIS

tonne (A.R.B.), organe d'action do F.I.B., o'hésite pas à reven-diquer ses attentats par lettres rédigées à l'aide d'un norme-graphe (les services de police y sont tellement habitués qu'ils pourraient quand même détecter les faux: la fractien qui se rè-clame du socialisme, le LNS. spour la libératien nationale et socialisme), apparait moins désireuse d'assumer efficiellement la paternité de telles opérations spectaculaires. L'organigramme du FLB. établi par les renseigne-ments genèraux (S.R.P.J.) de Rennes à la suite des coups de main de 1967-1968 n'est, bien. sur, plus flable.

Terrorisme sans étiquette?

Il semble que le P.L.B., dent les deux branches ont été dis-soutes le 30 janvier 1874, se soit structuré en petites cellules n'ayant guère de lien entre elles, « Certains membres ne parlent même pas breton; peut-être ne s'agit-il que d'un petit nombre d'autompiètes très cettés Octid'autonomistes très actifs. Qui peut le saroir? >, s'interroge-t-on de manière évasive dans les locaux du S.R.P.J. de Rennes. La dis-cussion est en tout cas de règle en ce qui concerne les attentats rennals. Pas d'arrestation jusqu'à mercredi dans la solrée, pas de précipitation apparente. La poice judiciaire semble vouloir réunir patiemment des éléments de preuves susceptibles d'empor-ter la convictien des juges. L'enquete est menée : tous azimuts », car rien. selon les policiers, ne permet d'attribuer avec certitude ces actions au FLB-A.R.B. Les coups de téléphene reçus par l'Agence France-Presse et le jeurnai Ouest-France ne les ent pas convaincus (le Mende du 27 août). Force est de constater que le

nombre des attentats nen reven-

diques croit. Sur les trente-cinq

commis depuis juillet 1974, seize commis depuis Junet 1974, seize sont dans ce cas. Certains sont ponrtant, semble-t-il, le fait du FLB.; l'affaire de la direction départementale de l'agriculture de Nantes, en juillet dernier, tendrait As de démentrer. A son propos le Front socialiste autogestionnaire de Bretagne (FS.A.B.), qui rede Bretagne (P.D.D.), groupe divers mouvement autono-mistes, avait souligné que les at-tentats n'ont jamais causé de victentats n'ont jamais causé de vic-tentats n'ont jamais causé de vic-times. La méthode de l'attentat a froid » est en quelque sorte le label du FLB. Or calui commis au demicile de M. François Le Douademicile de M. François Le Louis-rec a mis directement en danger la vie de celui-ci. C'est pur ha-sard s'il n'a pas été atteint. C'est pure chance aussi s'il a évité de chuter dans un trou percé dans un plancher par la déflagration. Le particular par la cettagration. Le scénarie est nouveau, à moins que les auteurs de l'explosion n'aient contrevenu « par accident » aux consignes habituelles.

S'ajoute à ces interrogations un argument d'ordre statistique. On a pu remarquer que les atten-tats non revendiqués soot réali-sés à l'aide d'un système de mise à feu rudimentaire. Or les deux explosions de Rennes ont été provoquées par de simples mèches lentes. Le F.L.B.-A.R.B. utilise en général une technique beaucoup plus sophistiquee. Alors, se pose la questieo d'un « terrorisme sans étiquette ». L'expression est d'un policier rennais. Le P.L.B. peut y pendre de son prestige, un prestige tout relatif. Quoiqu'll en soit, la population s'inquiète de l'aggra-vation de la violence. La preuve : on ne parle plus des attentats su

DANIEL MORNET.

< OC = CORSE >

Le monvement autonomiste occitan a Farem tot petar a (a Nous ferons tont santer a) a revendigoe la responsabilità d'une ceurte manifestation de sootlen à l'ARC, organisée peo avant 3 henres, dans la noit do mercredi 27 an jeudi 28 aont, sur la nationale 20, près de

Un groupe de manifestants ent mis le feu à deux barrages de pnens disposés en chicane sur la chanssée, ce qui a raienti la circulation sans l'interrom pre totalement, et out tracé è la peinture de grandes inscriptlous : a OC = Corse s.

wele M.P.L.A. et l'UNITA LIBS TAGE IS

EN ANGOLA

LISBONNE ANNONCE

IN CESSEZ-LE-FEU

L'interminable

there are the property to the The state of the con-Services of the and la bear Men Londres in Chines de Man and it of him and gen ent en Intante du Nord Propriete inches des tentawhen State Cons Chu jaber or play our plast pour let on an expension Chaque The temperature in 1 (in montale misses .. Henret of deux AND DESCRIPTION OF COMMENS & The rolls of the Party of the P on the Corner Patiental man fan vinet-deux marts a mitam er notembre 1976. sh sielence de tenti a l'angle-

per d'aparement et de dia-26 de secretaire d'Etat à remorable . . . to use d'an-

Sale passe none comme al la

horaner de plan en plan per de la little a proclamen. 1984 protession, in theration Dete ben interner bande was recours tons cathali-Similari er impulietent les Boat- qui le rentent e latar Londres. Le refus des raistes : qui siedent à 🗛 Votien de partiager les friturs heldes ministeriels avec les signer convaint in populaim rien ne changera jamais

i gotternement de Dublin. M temps de M. Whitelaw. lendres en Ulster, se tient Menant osteneiblement à t b'en a pos moins appelé orande-Breisine à prendre arrelles mesures de sécurité l'idre fare a la c très sesituation actuelle. Or bronientement commence 2 anilester parmi les contin-à de l'armée britannique en Irlande de Nord, mabreux officiers eritiquant plitique d'apaisement de les à l'égard de l'IRA proles extremistes des deux s profitent de celte situation

convernement de M. Wiltemble sérieusement tenté de by le c boulet > irlandais. n ne voit pas comment te les troupes de la province di the debut de solution the apparaisee a l'herizon. seine l'attitude de l'opposiconservatrice peat être pour a sujet de difficultés. Tent dallimant, jendi, son son-

pontaient insqu'iel moder du « statu quo ». h mesure ou la violence talionnée dans des limihisonnables ». Mais avec unice de noavelles actions indice en Ancheterre en Angleterre inte de chuc ; de l'IRA britaoeique, partagée poultrie demander me

AVANT L'ASSEMBLÉE DU FONDS MONÉTAIRE

# M. William Simon confirme son désaccord avec «Jean-Pierre» (Fourcade) sur les changes flotiants

notre cenfrère Pierre Meutey, di-recteur de la rédaction de la Vie française. le secrétaire américain au Trésor, M. William Simen, a déclaré que les conversations qu'il va continuer d'avoir à l'occasion de la réunion du Fonds monétaire de la réunion du Fonds monétaire avec le ministre français de l'éconemie et des finances, qu'il appelle tout simplement s Jean-Pierre » et qu'il qualifie de « very good fellow » (très bon ami), se dérouleront dans « une bonne atmosphère, maigré ce qu'affirment certains journalistes... ». Mais, sur le fond, M. William Simon exprime le désaccord des Etats-Unis avec les thèses défendues à Paris : a En tout cas, les parlementaires américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, sont en faveur du fiottement des monnaies. »

En ce qui cencerne la preposi-tion de M. Giscard d'Estaing de réunien d'une cenférence mocè-

Dans une interview accerdée à taire à cinq. M. Simon s'exprime totre cenfrère Pierre Meutey, diecteur de la rédaction de la Vierançaise. le secrétaire américain un Trèsor, M. William Simen, a déclaré que les conservers qu'il ci dott se tenir n un niveau politique. Il est en effet évident que les participants à cette conference auront d'autres sujets à discuter que des problèmes de monnais ou même d'économie... »

Sur les marchès des changes internationaux, le dollar a conti-nué, jeudi matin, de se maintenir à ses niveaux de la veille : 4,3850 F à Paris, 2,58 DM à Pranc-lort et 2,68 F.S. Zurich, La livre sterling s'est traitée à 2,11 dol-lers contre 2 1075. Jers contre 2 1075.

La livre turque vient d'être dé-valuée de 1,7 % pour la seconde fois en quinze jours. Les nonveaux taux de change pour 1 dollar sont, à l'achat, de 14,75 livres contre 14,50 livres, et. à la vente, de 15,045 livres contre 14,79 livres.

# NOUVELLES BREVES

 Débrayage après un accident u travail : la direction ferme du travail: la direction ferme l'usine. — Après la mort d'un ouvrier, M. Daniel Poulain, vingtneul ans, heutté par une élingue et victime d'une chute de 6 mètres sur les chantiers de l'Union industrielle d'entreprise de Cherhours (Mancha) le directione. bourg (Manche), la direction a ferme son usine, le mercredi 27 août après-midi, à la suite d'un débrayage collectif. Les représentants syndicaux ont demandé à l'inspection du travail d'ouvrir une enoyète sur les recoblèmes de l'inspection de l'appendique une enquête sur les problèmes de sécurité dans cette entreprise.

Le consulat espagnol à Duseldori a été oceupé ce jeudi 28 août, à 8 h. 30 du matin. par un groupe d'Espagnol qui protestent contre le procès de Burgos.

 Suicide à Fleury-Mérogis. — Un détenu d'origine tunisierne. Ouastani Ghaloussi agé de vingt-cinq ans, s'est suicidé par pendaison dans sa cellule de la prison de Fleury-Mérogis le 10 août dernier. Le jeune homme, qui avait été condamné à sept mois d'emprisonnement et écroué le 28 mai, étalt prochainement libérable. Mais il venalt de rece-voir notification d'un arrête d'expulsien.

 Un détenu s'asphyxie dans une cellule de gendarmerie. — Un jeune homme de vingt-cinq ans. Serge Camou, arrêté pour vol de veiture, est mert asphysié pen-dant la muit du 26 au 27 août dans une celiuie de la gendarmerie de Blaye (Gironde). Après avoir été fouillé, le détenu avait mis le feu à ses vêtements devant la porte de sa cellule.

 Aux Etats-Unis, l'indice gle-bal des principaux indicateurs conomiques a progressé, pour le cinquième mois consécutif, en juillet. Cet indice, censé préfigurer l'évolution de l'activité, a augmenté de 1,7 %, après une avance de 29 % (chiffre révisé) en juin. • Un violent incendie a détruit

dans la nuit du 36 su 27 soft un atelier de mécanique de pré-cision de l'usine Marcel Dassault. a Argonay (Haute-Savole). Le bâtiment, d'une surface de 300 mètres carrès, abritant des machines onéreuses ntilisées pour la fabrication de pièces de serve-commande pour avions, a été commande pour avions, a été entièrement anéanti. Cet ateller, qui employalt une trentaine de personnes, etait le seul avec celul de l'usine de Saint-Cloud, à fabriquer ces pières.

# JUSTIN DE L'ÉTRANGER

STATES ANNEE - 18 9519

querre civile strlande du Nord

mir da Nord M. Merinn second in name echer. que photoprofesser, M. Whis qui fai l'heastine du « monzi di e e de la vioyet d'autant ples priocenpeach stream dans un par de - 1, ie politique » & as La Convinción rier en mai Se poor metter au point un out with the to province april a see di frats, fonctionplace menti con presta. Mais un es la retrise de ses tran term for surnings a est amen is comise de mes shames and a .. mans a monether

mierce les runs » de l'IRA.

mit fermement in politique m mis son chef. M. Cosdime pour reprendre les indiers, roire stocker les mutes juars-ci. ée la présence lets d'une mission libyenne the de négocier des fourni-

au principe d'une politique l'anizene », le parti conser-d'unizene », le parti conser-d'unizene », cest réservé le de Critiquer le genvernerolques - ou les réa-

he a son fourernement.

# La vie de M. et de Mme Claustre serait en danger

AU TCHAD

Alors que Mme Claustre, seize on reste en droit de s'inquieter besti, demeure l'otage d'une bande de rebelles toubous que contrôle M. Hissene Habre, il semble que M. Claustre, qui s'est rendu une nouvelle fois en territoire tchadien de façon clandestine, soit, à son tour, retenu par les rebelles. Se-lon certaines informations parvenues mercredi à Paris, la vie des deux époux serait même en dan-

ger, Les éléments placés sous le commandement de M. Hissene Habre s'irritent et s'inquiètent des voyages successifs de M. Claustre au Tibesti. Ils soulignent que celui-ci est un fonctionnaire francats en activité, ancien chef de la mission de réforme administrative (M.R.A.) de N'Djamena, et considerent que ses diverses entrées clandestines an Tchad ont l'agrément du gouvernement français, alors qu'en réalité tous ces dépla-cements se sont effectués à l'insu

des autorités françaises. On s'explique d'autant plus mal l'échec des longues négociations l'échec des longues négociations menées par la France, par l'inter-médiaire de plusieurs hauts fonc-tionnaires, dont M. Stephane Hes-sel, ministre plénipotentiaire, qui a rencontré M. Hissene Habre le mois dernier, que le chef rebelle a atteint son principal ebjectif : se faire connaître de l'opinion mondiale.

mondiale.

Les pourparlers sont gênés par l'attitude des dirigeants tchadiens, dont la position est inconfortable puisqu'ils sont contraints d'admettre que la France poursuive, sur le territoire du Tchad, des conversations avec des insurgés.

Certes, le dialogue entre la France et le Tchad n'a été rompu à aucun moment. Dans le courant du mois, le colonel Kamougne, ministre tchadien des affaires étrangères, s'est longuement entretenu à Paris avec M. Pierre Abelin, ministre de la coopération. Le colonel Namari Djime, ministre de l'intérieur, et le lieutenant Mahmoud Abderaman, ministre tre de l'intérieur, et le lieutenant Mahmoud Abderaman, ministre de l'information, sont arrivés en France, mercredi 27 août, pour y exposer une nouvelle fois à leurs interlocuteurs le point de vue du gouvernement de N'Djamena : le Conseil supérieur militaire tchadien ne doit plus seulement être tenu an courant des contacts dien ne doit plus seulement être tenu an courant des contacts entre M. Hissene Habre et les représentants du gouvernement français, mais aveir désormais le contrôle de la négociation; d'autre part, les allées et venues clandestines de M. Claustre ou de certains journalistes, qui se rendent au Tibesti, doivent cesser. La susceptibilité, à cet égard, du gouvernement tchadlen est légitime, mais, du côté français.

Le numéro do - Monde daté 28 août 1975 a été fire à

496 070 exemplaires.

ABCDEF

le la modicité des meyens d'action dont dispose le Consell supérieur militaire pour amener les rébelles de M. Hissene Habre à relacher leur prisonnière, et

eventuellement son mari.
Une lueur d'espoir peraiste
pourtant de voir heureusement
dénouée « l'affaire Claustre ». En dénonée « l'affaire Claustre ». En effet, à N'Djamena, on prête une large audience au Derdei, chef spirituel et temporel des Tonbous. Après neuf années d'exil volontaire en Libye, ce dernier, qui étalent en opposition ouverte avec le règime de Tombalbaye, s'est rallié au pouvoir militaire. Revenu à N Djamena, Il y a deux semaines, le Derdel a regagné mercredi Zouar, sa ville natale, située au cœur du Tibesti. Or Goukouny. I'un des fils du Der-Goukouny, l'un des fils du Der-dei, combat an côté de M. His-sene Habre. On n'exclut pas, dans les milieux dirigeants tachadiens, que, la lassitude aldant, M. Hissene Habre et ses compagnons écoutent enfin les nombreux appels à la réconcilation natio-nale lancès par le Consell supé-rieur militaire. On compte sur le Derdel et sur son autorité pour convaincre les irréductibles de M. Hissene Habre, à la feis de déposer les armes et de libérer enfin l'otage qu'ils détiennent depuis avril 1974. — Ph. D.

Au Portugal

#### VINGT-DEUX JOURNALISTES DU «DIARIO DE NOTICIAS» SONT LICENCIÉS

Lisbonue (Reuter). Le z Diario de Noticias a, principal quetidien de Lisbonne, annonce jeudi 25 août qu'une assemblée du personnel a décidé le licenciement de vingtdeux journalistes qui avaient pro-testé contre la ligne jagée pro-communiste da journal (« le Monde » du 16 20út).

L' camemblée des travaillenrs décidé qu'ancune indemnité ne versée à ces journalistes. On ne connaît pas le sort qui sera réservé aux huit autres membres de la rédection qui s'étaient joints à leur protestation.
La décision a été prise an vote à

main levée. Les victimes de l'épu-ration ent protesté en vain, demandant un vote secret.

 L'ancien président Spinola en Europe? — Selon des rumeurs circulant à Rio, l'ancien président portugais Antonio Spinola pourrait prochainement refaire un voyage en Europe dans le cadre de sa campagne contre le régime de Lisbonne, Un représentant de l'ancien chef de l'Etat, qui s'était rendu en Europe le mois dernier, H a refusé de commenter ces rumeurs (Reuter.)

# A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE GENÈVE

## Une meilleure formation des enseignants devrait faciliter l'innovation

estime le directeur général de l'UNESCO

De notre envoyé special

Genève — « Les approches classiques de recrutement, de formation et de perfectionnement des maîtres se révêteront bientôt mudéquates dans de nombreur cass, a déclaré M. Amadou Mahitar M'Bow, directeur général de l'UNESCO. à l'ouverture de la confère nc e internationale de l'édication, organisée, dn 27 août media il est indirensable que le l'éducation, organisée, dn 27 août au 4 septembre, à Genève, par le Bureau international de l'édu-cation et l'UNESCO, et consacrée essentiellement à l'évolution du rôle des enseignants et des réper-cussions de cette évolution sur leur formation.

Tes transformations sont rendues nécessaires, selon M. M'Bow, d'abord par les besoins quantid'abord par les besoins quanti-tatifs de recrutement dans les quinze années à venir, en parti-culier pour les pays pen déve-loppés. Mais elles sont entrainées aussi par les transformations mêmes du rôle des maîtres, « les nouvelles fermes de division du travail entre les enseignants eux-mêmes et les nouveaux tymes de mêmes et les nouveaux types de relations qui s'instaurent entre enseignants et élèves», et par des ensignants et élèves», et par des facteurs sociaux et culturels, comme le fait que « le public, et notamment les parents d'élèves, entendent être associés de plus près à ce qui se passe à l'école ». Toutefois, pour M. M'Bow, le facteur le plus important est sans doute le fait que, de plus en plus, en considère que « l'éducation doit déborder son catre traditionnel. déborder son cadre traditionnel, pour s'élargir aux dimensions d'une fonction de la société

dune jonction de la societe entière (...). L'école doit devenir un joyer vivant d'animation et d'action collective ».
Par conséquent, l'enseignant, selon le directeur général de l'UNESCO, doit être attentif aux publishes conserts de la conservation de l'action de l'action de l'action de la conservation de la conserv multiples aspects de « la vie communantaire qui l'entoure ».

media, il est indispensable que le maître apprenne à ses élèves à trier, à filtrer et à classer cet ensemble aussi volumineux qu'inco-hérent de faits réels, d'interprétations inexactes et de messages plus ou moins tendancieux ». Cela implique une rénovation de la formation des maîtres. Déjà, a souligne M. M'Bow, dans la plupart des pays, on cherche à la rendre plus pratique et l'on se préoccupe de matrice en place une formatien continue. Les nouvelles méthodes de formation visent notamment à assurer, tout autant que la connaissance du contenu à enseigner, « la maitrise des situations pédagogiques », à déve-lepper la perception de soi, par exemple par « des activités d'autocritique d partir d'une perfor-mance enregistrée », la mattrise mance enregistrée », la maîtrise des techniques d'expressien et de coopération erale, les jeux de rôles... De même, « en voit substituer progressivement à la traditionnelle période de formation initiale regroupant l'essentiel des connaissances, des formules réparties en périodes dites formation-sandwich »... Cette évalutien tion-sandwich ... Cette evolutien permettrait. selon le directeur géoéral de l'UNESCO, « d'envisager de nouvelles stratégics de rénovation de l'éducation, les éducateurs devraient être moins

déroutés par les innovations, la mise en place des réjormes elles-mêmes pourrait être accélèrée »...

GUY HERZLICH. Le massage thailandais à l'aris

Dès son plus jeune âge, la jeune fille asiatique est initiée à l'art subtil et millénaire du massage thailandais. Un massage très raffiné, pratique dans un bain d'ean tiède et parfumée, avec relaxation et céremonial du thé au jasmin.

Prenez un rendez-vous personnel en téléphonant à l'Institut très luxueux de Claude Massard, rue de la Paix. Et offrez-vous le privilège de découvrir, vous aussi, toutes les subtilités du merveilleux massage thailandais.

 Massages sportifs par masseurs expérimentés - Ionisation - Oxygénation - Bronzage

- Traitements spéciaux Massages thailandais

Institut Corporel Claude Massard

6, rue de la Paix - 75002 Paris - tél. 261 27.25/261 27.26

مكذا من الاصل

phononest de M. Pig un abate v. de aux M

ele conduction ! The State of State of tion det B TUNKET HE SAME লে ফেলেই AFT. in witent lette re e changer de rituine », d'acoit, à Corta, lors du de l'ARC, les dirigeants

de l'ARC. les dirigeants verment dissois, pour est autorité, se mettent à l'e libreation e et de 2 rétuil de l'opération e et de 2 rétuil des district des l'Alèria, de l'arcite man l'Hidgallid, poècies man Simooni, l'encer et d'alers dissoni, l'encer et d'alers dissoni, l'encer et d'alers district montent propide pour de avec l'ARC. d'un soite montent propide pour de avec l'ARC. d'un soite montent propide pour de avec l'ARC. d'un soite montent propide pour de les durs can comment l'égal de les durs can comment l'égal de les durs can comment. l'égal de les durs can comment l'égal de les durs can comment. l'égal de les durs can comment.

M. Max Simeont torus POUR MET

une inter forms publicate a more greater division frames and less complete the c

Darwin. De vende à 6 heures thouse cal'go Monthi, dur she naire la Naine. Macade sa Darwin. Is prications nord de l'Australia. Ev sept ments blinging après une travente de l'arigine de la banciere de la la sussi pius de deux cer la éculeure de la communité de la communité de la communité de la communité par le confidé un Angialis aux communité par le communité par le communité par le communité par le communité un Angialis aux communité par le communité par le communité un Angialis aux communité par le communité partie de la communité par le communité partie de la communité par le communité partie part

morpheur à Estades américaine en Thaileir dant la guerre du Th Patigués mata as à a l'ancaption de quale par armes en application de quale giés descendant à girle materialisable, point des but qui les vers une buse militai que, après une désenten déjenner, se démodérat